

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



### LEDOX LIBRARY



Astoin Collection. Presented in 1884.





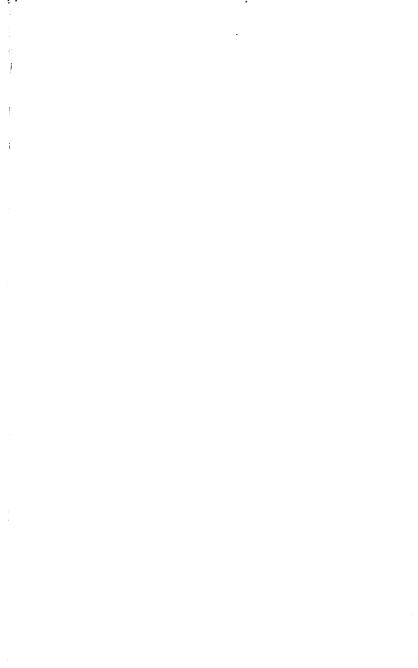

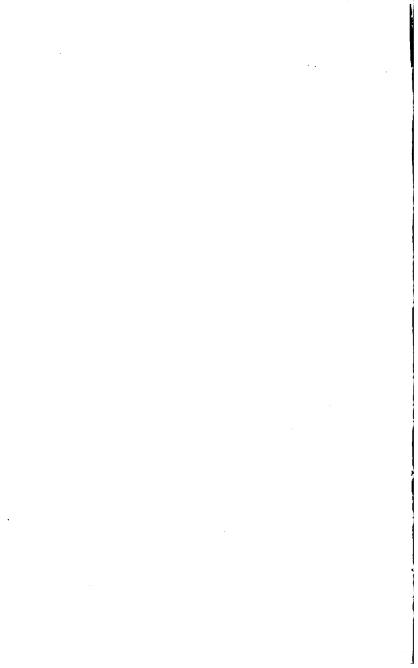

### LE GRAND

ET LE

# PETIT TROTTOIR

#### OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

- Les Mémoires d'une honnête fille. I vol. in-18, avec frontispice de G. Staal. Achille Faure, éditeur. (*Troisième édi*tion.)
- Les Dessous de Paris. 1 vol. in-18, avec frontispice de Léopold Flameng. P. Malassis, éditeur. (Épuisé.)
- DICTIONNAIRE DE LA LANGUE VERTE. I fort vol. in-18, de plus de 400 pages sur 2 colonnes. E. Dentu, éditeur. (Deuxième édition, revue, non corrigée, et considérablement augmentée.)
- HISTOIRE ANECDOTIQUE DES CAFÉS ET DES CABARETS DE PARIS.

  1 vol. in-18, avec eaux-fortes de Gustave Courbet, Félicien Rops et Léopold Flameng. E. Déntu, éditeur.
- LETTRES DE JUNIUS, coups de plume sincères. 1 vol. in-18. E. Dentu, éditeur.
- LES AMOURS BUISSONNIÈRES. 1 vol. in-18. E. Dentu, éditeur.
- Françoise. 1 vol. in-32, avec frontispice d'Émile Thérond. Achille Faure, éditeur.
- Les Cythères parisiennes. 1 vol. in-18, avec eaux-fortes de Félicien Rops et d'Émile Thérond. E. Dentu, éditeur. (Épuisé.)
- LE FUMIER D'ENNIUS. 1 vol. in-18, avec eau forte de Léopold Flameng. Achille Faure, éditeur.
- GÉRARD DE NERVAL. 1 vol. in-32, avec frontispice de G. Staal. Bachelin-Deflorenne, éditeur.
- Histoire anecdotique des Barrières de Paris. 1 vol. in-18 avec eaux-fortes d'Émile Thérond. E. Dentu, éditeur.
- Les Heures parisiennes. I vol. in-18, avec eaux-fortes d'Émile Benassit. Librairie Centrale.
- HENRY MÜRGER ET LA BOHÈME. I vol. in-32, avec eau-forte de G. Staal. Bachelin-Deflorenne, éditeur.

#### ALFRED DELVAU

## LE GRAND

ET LE

# PETIT TROTTOIR



PARIS

A. FAURE, LIBRAIRE-ÉDITEUR 164, RUE DE RIVOLI, 164

1866

Tous droits réservés

13.2.



#### Of JULES NORIAC

Mauvais ou bon, intéressant ou ennuyeux, profond ou creux, moral ou léger, tel qu'il est enfin, ce livre,

Je te le dédie,

A toi, le meilleur de mes amis & le plus bienveillant de mes confrères.

Alfred Delvau.

Paris, 28 Décembre 1865.

#### LE GRAND

ET

### LE PETIT TROTTOIR

#### CHAPITRE PREMIER

CE QUI SE PASSAIT, VERS L'AN 1861, AU NUMÉRO 85 DE LA RUE DE DOUAI A PARIS

Il n'est personne qui n'ait remarqué, au milieu de la rue de Douai, un peu au-dessus de l'endroit où elle est coupée par la rue Fontaine, entre une boutique d'horloger & un magasin de meubles, une maison de bourgeoise apparence, en pierres de taille des pieds à la tête, dont les sculptures ont l'air d'attendre le ciseau des sculpteurs, quolque son propriétaire les considère comme suffisamment achevées telles qu'elles sont.

C'est la maison qui porte le numéro 85. Les flâneurs la connaissent bien, d'abord à cause de cette singularité, ensuite à cause des nombreux équipages - les uns armoriés, les autres au chiffre de la Compagnie Impériale qui stationnaient toujours devant elle il y a quelques années. Ceux d'entre ces flâneurs que cela intéressait peu ou prou, s'arrêtaient volontiers pour voir descendre de belles dames de tous les mondes parisiens - mais spécialement du monde interlope - qui s'engageaient en souriant sous la voûte d'entrée avec une légèreté de déesses en rupture d'Olympe; &, quand ils avaient eu la patience d'attendre, quelquefois longtemps, ils pouvaient alors constater, sur le visage de ces belles visiteuses, lorsqu'elles remontaient en voiture, un nuage de rêverie, & souvent de mélancolie, bien fait pour étonner.

Pourquoi cette mélancolie après ce sourire, ce nuage après ce rayon de soleil? Et d'où sortaient-elles donc ainsi?

Au dire des Anciens, l'Antre de Trophonius produisait cet effet singulier sur ceux qui s'y aventuraient, qu'une fois qu'ils en étaient sortis ils ne savaient plus rire, — & les belles visiteuses sortaient du salon mystérieux d'Anto-

nelli, le devin le plus couru de Paris, la ville la plus superstitieuse parce que la plus sceptique.

Ce Trophonius moderne habitait au premier étage du numéro 85 de la rue de Douai un appartement de maître, dont chaque pièce était meublée avec ce faux luxe, plus brillant que solide, plus voyant que confortable, qui caractérise si bien notre époque sans caractère. Sur les étagères du salon d'attente, beaucoup de superfluités sans valeur intrinsèque ni artistique, des babioles, des bibelots enfin. Accrochés aux murs, des tableaux, du moins des copies de tableaux anciens & modernes, la plupart fort médiocres, parmi lesquelles deux ou trois originaux, un Diaz, un Voillemot &, je crois, un Chaplin, — trois peintres qui font joli. Mais à quoi bon un luxe plus sérieux & des toiles plus authentiques? Outre que les femmes ne sont pas précisément de bons juges en cette délicate matière, celles qui venaient là étaient trop préoccupées de ce qu'elles allaient entendre & voir, pour accorder la plus petite parcelle d'attention à toutes ces choses & encore moins pour songer à les critiquer. Quand on est sur des charbons ardents, on ne s'occupe que des charbons & du feu, sans souci du palais ou de la chaumière où l'on se trouve. Les clientes d'Antonelli brûlaient toutes du désir d'être introduites auprès de lui, ce qui ne leur arrivait qu'à tour de rôle, & sans que celle qui avait enfin vu & entendu montrât aux autres sa rougeur ou sa pâleur, car on ne repassait jamais par la même porte : une matrone vénérable, rigide & enfumée comme un Holbein, guidait les visiteuses & les reconduisait, en s'inclinant gravement, sans parler, avec des attitudes de statue.

Le salon mystérieux où l'on était admis un par un, l'antre de Trophonius, ne ressemblait pas au salon d'attente. Le luxe en était proscrit, comme trop profane sans doute. Les murs, tendus de velours noir parsemé de chauve-souris d'argent, étaient nus, à l'exception de deux ou trois endroits où étaient cloués une tête de mort d'un ivoire jauni, une orfraie, un hibou & quelques autres oiseaux consacrés par les cabalistes. Aux fenêtres, d'épais rideaux de soie violette interceptaient la lumière du dehors, qui cependant parvenait à filtrer par filets irisés & à se jouer sur la table de chêne, placée au milieu du salon, où l'on voyait à côté de l'inévitable sablier, symbole du Temps qui fuit, une écritoire en forme de sphinx, une plume en forme de squelette, & l'inévitable baguette divinatoire en ébène. On s'asseyait dans l'un des deux fauteuils en velours violet placés l'un en face de l'autre, entre la fenêtre & la table, & on attendait, le cœur battant, l'esprit harcelé

de mille pensées diverses. Antonelli ne tardait pas à paraître. Il relevait une portière au fond du salon & s'avançait lentement, cherchant à pénétrer d'avance le sujet sur l'imagination duquel il allait opérer; puis il s'asseyait dans le fauteuil laissé libre, mais de façon à être dans l'ombre, tandis que le peu de lumière que tamisaient les rideaux de soie éclairait le visage qu'il était appelé à déchiffrer.

L'héritier de Moreau & de mademoiselle Lenormand, de Fiasson & de Marie Ambruget - les quatre noms les plus fameux de l'histoire de la cartomancie depuis Louis XIV - était un homme d'un âge fort incertain, un jeune homme ou un centenaire, Joseph Balsamo luimême peut-être. Centenaire, il l'était par sa barbe blanche & par ses cheveux blancs. Jeune homme, il l'était par l'éclat extraordinaire & le charme étrange de ses yeux noirs, qui troublaient les femmes assez hardies pour en affronter le regard d'acier; il l'était aussi par la fraîcheur de ses lèvres, brûlées pourtant du charbon d'Isaïe, et derrière lesquelles trentedeux dents intactes, d'une blancheur éblouissante; il l'était enfin par le timbre métallique de sa voix, qui n'avait rien du trémolo que l'âge apporte avec soi. Malgré son nom italien, Antonelli parlait le français sans aucun accent & avec la plus grande pureté, - ce qui est rare, même & surtout chez les Parisiens. Cela ne l'empêchait pas, bien entendu, de parler les autres langues de l'Europe dans la même perfection, — ce qui était du reste à peu près inutile, ses visiteuses appartenant presque toutes à la société parisienne.

D'où venait-il? Quoiqu'on ait la prétention de tout savoir à Paris, on l'ignorait. On disait bien, mais vaguement, ses commencements pénibles & populaires; on prétendait, mais tout bas, qu'avant de prédire l'avenir & de deviner le passé dans un appartement de si mille francs, il avait exercé sur la place publique & dans certains bals de barrière, & qu'avant d'avoir pour clientes des femmes du monde il avait eu pour habituées des grisettes & des bonnes d'enfants. Mais rien de tout cela n'était prouvé, &, cela l'eût-il été que cela n'eût absolument rien prouvé. Ce qu'il y avait de certain, c'est que, depuis trois ou quatre ans, Antonelli habitait le même appartement dans la même maison de la rue de Douai, & que, depuis ce temps, attirées vers lui par le susurrement mystérieux de sa réputation, grandes & petites dames venaient régulièrement le consulter sur leurs affaires de cœur, - un grimoire où elles ne se reconnaissaient pas elles-mêmes & que cependant il débrouillait, lui, aussi facilement qu'un chantre le latin de son antiphonaire.

Les hommes n'étaient pas exclus du salon de consultation du sorcier de la rue de Douai; mais on en rencontrait rarement, — du moins aux heures de réception officielle. Ils eussent rougi d'imiter la faiblesse d'esprit de leurs femmes ou de leurs maîtresses, — du moins de laisser voir cette faiblesse, indigne d'eux en effet: ceux qui venaient, tourmentés comme de simples mortelles de la curiosité d'apprendre ce qui doit être caché, choisissaient une heure où ils étaient assurés de n'être point aperçus &, par conséquent, de n'être point raillés.

Il ne faut pas croire qu'Antonelli eût quelque répugnance à les recevoir, à cause de leur perspicacité, préjugée à tort plus grande que celle de l'autre sexe. Non! il les recevait avec la même froideur, avec le même sourire intérieur, avec le même mépris de leur puérilité, certain d'avance de l'effet de ses pronostications & de ses révélations à double tranchant comme celles des sibylles; &, s'il exigeait d'eux un prix supérieur à la somme ordinaire, ce n'était pas pour les éloigner, mais seulement parce qu'ils lui prenaient un temps supplémentaire, ordinairement consacré à ses plaisirs ou à son repos, - car, pour être sorcier, on n'en est pas moins homme. Antonelli était l'un & l'autre: il le montra une après-midi du mois de mai de cette année 1861 par laquelle s'ouvre cette histoire que je vais raconter sans rien inventer, & dont beaucoup de personnages se reconnaîtront, les morts exceptés.

Ce jour-là, une foule parfumée, soyeuse, élégante, avait assiégé l'antre de Trophonius, qui avait entendu bien des confessions sortir, non de la bouche des jolies pécheresses, mais des lèvres mêmes de leur confesseur. Quand il leur avait demandé quelle couleur, quelle fleur elles préféraient, quelle bête elles abhorraient, & quel jour, quel mois elles étaient nées, il leur disait, presque sans se tromper, ce qui leur était arrivé depuis leur naissance, en ayant soin d'ajouter ce qui leur arriverait jusqu'à leur mort.

Ces vaticinations avaient fatigué le vaticinateur. Cependant, le salon d'attente était encore rempli de monde : Antonelli continuait vaillamment son rôle, quoiqu'à la fatigue se mêlât un peu d'ennui.

Il venait de congédier une petite grisette — la dernière grisette peut-être! — à laquelle il avait appris moins de choses que, dans son empressement à savoir, elle ne lui en avait révélées elle-même; en rentrant dans son cabinet, il tressaillit des pieds à la tête & du cœur au cerveau, comme s'il eût été-mis subitement en communication avec une batterie électrique.

Assise dans le fauteuil que venait de quitter la grisette, une femme d'un trentaine d'années,

très-belle & très-élégamment vêtue, attendait son retour, les yeux fixés sur la portière par laquelle elle devinait qu'il devait entrer. S'il y eût eu une glace à sa portée, il s'y fût regardé avec soin pour s'assurer qu'il était bien à l'abri de toute inquisition indiscrète & que, grâce à ses cheveux blancs & à sa robe de magicien, en velours noir parsemé de chauve-souris d'or, il paraissait bien le vieillard qu'il voulait paraître. Cependant, quoique un instant troublé par la présence inattendue de cette semme, il s'avança vers elle, s'inclina devant elle, s'assit en face d'elle, sans rien laisser voir de son trouble.

L'inconnue, en effet, avait une de ces beautés troublantes, vertigineuses, comme on n'en rencontre pas beaucoup, — fort heureusement. Blonde avec des yeux noirs, — des yeux de gazelle & des cheveux de faunesse, — elle avait, fondus dans un ensemble plein de séduction, tous les traits de ce double caractère, tous les éléments de cette originalité : les grâces pudiques de la jeune fille ignorante mêlées aux hardiesses voluptueuses de la femme, — la splendeur marmoréenne d'une ftatue avec le ragoût d'une physionomie de lorette, — la tête d'une impératrice romaine avec l'expression d'une drôlesse parisienne, — une médaille antique, à fleur de coin, trouvée dans la Bièvre :

Livie mâtinée de Manon Lescaut! L'O filii pascal croisé de l'aphrodisiaque Il bacio!

On ne pouvait rester indissérent & froid en face d'elle; car, si elle inspirait le respect par son air de fierté royale, elle inspirait aussi le désir par les séductions irrésistibles qui se dégageaient d'elle comme autant d'étincelles aiguës. On était tenté de s'agenouiller devant elle pour lui baiser les pieds — ou les mains, — pour l'adorer — ou seulement l'aimer.

Ce contraste singulier, irritant pour l'imagination & dangereux pour le cœur, on le retrouvait jusque dans son costume, - un autre visage où se trahissaient des préoccupations bien diverses. Elle avait une robe de grenadine noire, à plis moelleux, étouffés, discrets, transparente comme le barége, & qui, quoique trèsmontante, n'en permettait pas moins aux regards des hommes de deviner les perfections qu'elle faisait semblant de cacher. Ce n'était qu'un voile jeté sur ses épaules, d'un dessin exquis, & sur sa poitrine, d'un galbe irréprochable, adroitement accusé par une de ces ceintures de Suissesse qui ressemblent à un corset & que les femmes commençaient alors à porter. Un crêpe de Chine flottait négligemment sur son buste de marbre & la drapait plus qu'il ne la couvrait. Ses cheveux blonds, emprisonnés dans une résille de filigranes de pourpre &

d'or, étaient surmontés d'un élégant tudor de velours noir autour duquel s'enroulait une plume de paon & que complétait une courte voilette de chantilly, appelée muselière.

Aux mains, très-fines, très-aristocratiques, des gants de chevreau violets. Aux pieds, dignes des mains, des bottines de Ferry, en chevreau aussi comme les gants, & à talons hauts & mignons comme ceux des mules d'autresois. Toilette de semme distinguée & de fille entretenue, — où la semme distinguée, pourtant, dominait comme dans le visage. En outre, émanant d'elle, & lui saisant une sorte d'atmosphère enivrante, des parsums délicats, doux, & chauds pour ainsi dire.

C'était en entrant dans cette dangereuse & charmante atmosphère qu'Antonelli s'était senti tressaillir des pieds à la tête, & qu'il avait éprouvé une émotion indéfinissable, moitié douloureuse & moitié agréable, assez étrange en tous cas pour un homme de son âge & de sa profession.

L'inconnue était émue, elle aussi; mais, comme lui, elle dissimulait son émotion, qui avait une cause différente, sous un air de dédain que l'on sentait un peu forcé.

Antonelli s'assit donc en face d'elle &, d'une voix lente & grave à laquelle un reste de trouble donnait une presque sénilité, il lui fit les

mêmes questions banales qu'il adressait à toutes ses visiteuses.

- Madame, lui demanda-t-il, ayez l'obligeance de me dire quelle couleur vous préférez?
- La couleur rouge, répondit-elle d'un ton bref.
  - Quelle fleur?
- Ces questions sont-elles donc nécessaires ? demanda l'inconnue avec impatience.
  - Indispensables, madame.
- Eh bien! je... je n'aime pas beaucoup les fleurs... Leur odeur m'est insupportable...
- Mais, dit lentement Antonelli en examinant avec attention le visage de son interlocutrice, pour s'assurer de l'effet qu'allait y produire sa question; mais il y a des sleurs qui ne sentent rien... la pervenche, par exemple?

L'inconnue se redressa, livide.

— Monsieur !... s'écria-t-elle d'une voix étranglée.

Puis, souriant aussitôt & se rasseyant :

— Folle que je suis! murmura-t-elle. Comment ce vieillard saurait-il?... Le hasard seul a amené sur ses lèvres cette observation qui m'a bouleversée comme une parole de juge d'instruction... Monsieur, ajouta-t-elle du même ton bref qu'au début, je n'aime pas les fleurs, pas plus les... pervenches... que les autres...

Il y eut un moment de silence pendant lequel

Antonelli & l'inconnue se regardèrent, — une rencontre de deux éclairs.

- C'est bien elle! murmura-t-il.
- Ah! ce vieillard! ce vieillard!... murmurat-elle.

Le sorcier fut de nouveau troublé, mais sans plus laisser voir son trouble que la première fois. Tout un monde de pensées s'agitait confusément en lui, un chaos de souvenirs dans lequel il lui était impossible de mettre un peu d'ordre.

— J'attends, monsieur! reprit l'inconnue avec impertinence.

Antonelli reprit son aplomb sous ce coup de fouet.

- → Voulez-vous que j'interroge les cartes ou votre main, madame? lui demanda-t-il gravement, froidement, comme si rien ne s'était passé en lui ni en elle.
- Les cartes sont bonnes pour les filles! répondit l'inconnue avec un mépris qui trahissait la grande dame. Voici ma main, ajouta-t-elle en se dégantant nonchalamment, comme une femme qui sait d'avance l'effet qu'elle va produire sur un homme à qui, pour cette occasion, elle veut bien supposer du goût.

Cette main, qu'elle tendait à Antonelli & qu'il prit en frémissant dans la sienne, était un pur chef-d'œuvre humain, une merveille de blancheur, de délicatesse & d'élégance, — une

main de reine ou de courtisane, faite pour être adorée & obéie, un sceptre!

- C'est elle! c'est bien elle! murmura Antonelli en réprimant avec énergie les tressaillements que lui causait l'inconnue.
- Eh bien, monsieur? demanda-t-elle avec un sourire où il y avait le contentement d'être
  admirée & le regret de ne l'être en ce moment que par un vieillard.
  - Eh bien, madame, répondit celui-ci en s'inclinant avec une grâce qui n'était pas dans ses habitudes & qui sentait l'homme jeune, je suis ébloui! Votre main ressemble si peu à toutes celles que l'on m'apporte ici chaque jour, que, pour parler d'elle, je n'ose me servir de la langue ordinaire & que tout naturellement il me vient aux lèvres des vers qui lui vont comme un gant... des vers de Théophile Gautier, que vous devez connaître, comme le modèle connaît son peintre...

Sous le baiser neigeux saisie Comme un lys par l'aube argenté, Comme une blanche poésie Resplendit ici sa beauté.

Dans l'éclat de sa pâleur mate Elle étale sur le velours Son élégance délicate Et ses doigts fins aux anneaux lourds. En sa cambrure florentine, Avec un bel air de fierté, Qui fait, en ligne serpentine, Onduler son pouce écarté,

Elle a dû, nerveuse & mignonne, Souvent s'appuyer sur le col Et sur la croupe de lionne De sa chimère prise au vol.

Impériales fantaisies, Amour des somptuosités; Voluptueuses frénésies, Rêves d'impossibilités;

Romans extravagants, poëmes De haschich & de vin du Rhin, Courses folles dans les Bohêmes Sur le dos des coursiers sans frein,

Je vois tout cela dans les lignes De cette paume, livre blanc Où Vénus a tracé des signes Que l'amour ne lit qu'en tremblant...

— Monsieur, dit l'inconnue avec un sourire railleur, si vous vous compromettez avec les pauvres folles qui viennent ici, ce n'est pas du moins par la précision & la clarté de vos oracles!... Je n'avais pas besoin de me déranger pour entendre débiter des banalités poétiques que le premier venu m'eût déclamées dans mon salon ou dans mon boudoir... Vanter une main de semme, en vers empruntés à un autre, c'est donc là tout ce que vous savez réellement saire

- & dire, monsieur? J'en suis humiliée pour vous & pour moi, qui ai partagé si niaisement la crédulité d'enfant des femmes qui encombrent votre antichambre...
- Les vers vous déplaisent comme insuffisants, madame? répliqua Antonelli, en ripostant par un sourire aussi railleur dont la pointe de raillerie était un peu émoussée par la politesse. Les vers vous déplaisent : peut-être la prose aura-t-elle l'heur de vous plaire... Je vais parler en simple prose comme un simple mortel... interrogé par une déesse...
  - Encore!
- Pardon, madame, pardon! Mais je vous prie de vous attacher plus au sens de mes paroles qu'à leur forme que je vais accuser pour me faire mieux comprendre, puisque vous feignez d'ignorer que la foudre s'enveloppe toujours de nuages.
- A la bonne heure! voilà qui est parler comme il faut, monsieur. J'ai vu les nuages, j'attends l'éclair!...
- Vous l'aurez, madame, dit froidement Antonelli en se penchant sur la main dégantée que venait de lui tendre de nouveau l'inconnue & en en étudiant avec soin les linéaments les plus imperceptibles. Madame, ajouta-t-il aussitôt, brusquement, comme un homme que l'on contraint à dire ce qu'il voudrait céler; madame, vous vi-

vrez peu & vous avez mal vécu, une vie violente amène une mort violente, ainsi me l'indiquent les lignes de votre main, celle-ci d'abord, qui commence entre le pouce & l'index & finit au poignet, & qui dans sa route se croise avec la ligne dite du triangle, puis cette autre ligne, celle de la fortune & du bonheur, qui se croise avec la ligne de vie. Ces entrecroisements sont autant de révélations & d'inductions auxquelles il est impossible de se méprendre, pour peu qu'on sache lire dans une main humaine, & mes ennemis eux-mêmes avouent que je suis passé maître en cet art, qui compte tant d'illustrations, depuis Patrice Tricasse jusqu'à mademoiselle Lenormand... Je ne précise peut-être pas assez?... Je vais être plus clair, alors... Madame, vous avez été passionnément aimée de beaucoup d'hommes & vous n'en avez aimé aucun... Vous avez été mère comme vous avez été épouse : mauvaise mère, épouse coupable... Où est votre mari? vous l'ignorez. Où est votre enfant? vous ne voulez plus le savoir...

- Monsieur! s'écria l'inconnue avec une sourde rage, en pâlissant affreusement.
  - · Puis, se reprenant tout à coup:
- Vous n'êtes pas un sorcier vulgaire, monsieur, puisque vous osez être impertinent avec les femmes qui vous paient pour que vous soyez galant envers elles! dit-elle en se levant & en

jetant sur la table, d'un geste méprisant, un billet de banque de cent francs.

Antonelli sentit l'injure, &, pour la repousser, il repoussa l'argent dont elle était accompagnée.

- Madame, répondit-il froidement en se levant aussi, le prix de mes consultations est de dix francs les jours ordinaires, & vingt francs les vendredis. Il vous revient sur ce billet quatrevingts francs que je vais vous faire remettre...
- Je n'attends jamais ma monnaie! dit fièrement l'inconnue en se dirigeant vers la porte de sortie & en disparaissant avant qu'Antonelli eût eu le temps, la pensée même, de s'opposer à son départ.
  - Ah! sirène! je te retrouverai! s'écria-t-il.

#### CHAPITRE II

OU, SANS LE SECOURS D'AUCUNE MÉDÉE, LE VIEIL ÉSON DEVIENT LE JEUNE ÉSON

Antonelli passa dans la pièce attenant à celle par laquelle venait de sortir l'inconnue, d'un pas dont la rapidité contrastait singulièrement avec sa sénilité apparente, & quiconque l'eût vu en ce moment eût hésité à reconnaître le majestueux & sévère oracle dont la parole était d'or. C'eût été bien pis si on l'eût aperçu jetant çà & là, dans ce cabinet de toilette improvisé, sa robe de velours constellée de chauve-souris, sa barbe blanche & ses cheveux blancs, & apparaissant dans le costume d'un simple mortel d'une trentaine d'années...

Le magicien s'était touché de sa baguette.

- Mère Ursule, dit-il d'une voix fiévreuse à la vieille dame peinte par Holbein, qui venait

d'entrer derrière lui, congédiez tout le monde! Je ne reçois plus aujourd'hui... Je suis exténué, sur les dents... je n'en puis plus!... Toutes ces folles, avec leurs aventures qui se ressemblent comme autant de gouttes d'encre, m'obsèdent l'esprit autant qu'elles m'agacent les oreilles... J'en ai des nausées!... Congédiez-les! Chassez-les, si vous voulez... mon trépied est renversé... je vais prendre l'air...

- Vous attendrai-je pour diner, Georges? demanda la vieille dame sans paraître autrement émue de l'agitation du faux Antonelli.
- Ne m'attendez pas, la mère, répondit-il en jetant un dernier coup d'œil sur son costume actuel pour s'assurer qu'il n'y restait rien du costume précédent & qu'il était aussi méconnaissable en jeune homme qu'il avait l'habitude de l'être en vieillard.

Quand cette assurance lui eût été donnée par lui-même, il sortit avec empressement de chez lui par l'escalier de service, afin de n'être rencontré par personne. Une fois dans la rue, il traversa rapidement la chaussée & alla se poster dans l'ombre de la maison d'en face.

Devant le numéro 85 il n'y avait plus qu'une voiture découverte — une voiture de louage — qui attendait. Le faux Antonelli attendit comme elle. Bientôt une dame parut, une petite dame — de louage aussi — qui avait encore sur le vi-

sage des traces de la contrariété qu'elle avait éprouvée à se voir congédiée, en bonne & nombreuse compagnie il est vrai, par le vieil Holbein.

— Elle est partie! murmura Georges avec dépit. Où la retrouver maintenant? Car elle ne reviendra pas, je le devine... J'ai été trop loin, tout en ayant l'air de ne pas trop m'avancer... Ces quelques vers valaient beaucoup de prose... Une révélation précise n'en eût pas dit autant que ces vagues allusions... Elle a trop peur de trahir son secret pour revenir jamais chez moi... Il ne faut pas être bien sorcier pour deviner cela! ajouta-t-il en riant d'un rire amer, résultat du retour qu'il venait de faire en lui-même sur sa position présente, comparée à celle d'autrefois.

En disant cela, il sortit de sa cachette improvisée & marcha à l'aventure devant lui, en songeant à l'étrange rencontre qu'il avait faite un quart d'heure auparavant, à cet ironique jeu du hasard qui le remettait à l'improvifte, sans que ni son esprit ni son cœur fussent préparés à ce choc, en face d'une femme qu'il devait croire morte & qu'il avait fait tous ses efforts pour oublier — sans y réussir complétement.

— Elle ici! Elle! Impéria! murmurait-il en marchant à grands pas sur le trottoir de la rue Fontaine, sans se préoccuper des passants qu'il heurtait parfois du coude & qui s'en scandalisaient avec quelque raison.

Il arriva ainsi à la barrière Blanche, & se promena pendant quelque temps sur les boulevards extérieurs.

L'air était tiède, le ciel bleu : les promeneurs de Montmartre descendaient vers la ville, & les Parisiens flâneurs montaient vers Montmartre.

Comme Georges approchait de la barrière Pigalle, il vit venir à lui un homme qui faisait de grands gestes d'étonnement dont il était certainement la cause, car il n'y avait personne à sa droite ni à sa gauche.

- Georges! cher vieux Georges! murmura cet homme en se précipitant dans ses bras & d'une voix noyée par l'attendrissement le plus sincère.
- Cœurderoy! Jean! c'est toi? toi! répondit Georges, attendri aussi, surtout en constatant, d'un rapide regard, les ravages apportés par les années ou par les chagrins sur le visage & dans toute la personne de son ami, en apparence plus vieux que lui, quoique du même âge.
- Oui, cher Georges, c'est moi, c'est bien moi! Un peu changé, hein? Oh! ne me dis pas non!... j'en sais plus long que toi là-dessus... Je n'ai plus beaucoup de cheveux, & le peu qui m'en reste grisonne... Mon front, autresois si net, est traversé par de mauvaises rides... C'est

la vie, une mégère! qui m'a griffé... Mes joues, qui promettaient un Falstaff, sont aussi caves que celles de Géricault... C'est encore la vie, une brutale, qui m'a donné ce rensoncement... Ne t'en afflige pas, cher ami, puisque je ne m'en afflige pas moi-même... J'ai une face de pauvre homme, mais je me porte comme un charme... en dedans. Et gai, donc! gai à rendre des points à un membre du Caveau!...

En ce moment, une petite fille de huit à dix ans, aux yeux d'un bleu de myosotis, aux cheveux d'un blond de soie, aux joues un peu pâlottes, que Georges n'avait pas aperçue jusquelà, cachée qu'elle était derrière Cœurderoy, s'en vint tirer celui-ci par son habit.

- Embrasse Georges, Marie, embrasse-le, dit-il en poussant doucement l'enfant vers son ami.
- Ta fille? demanda Georges après avoir deposé un double baiser sur les joues de Marie, toute confuse de cet honneur.
- Ma fille, oui, comme tu dis... Elle est gentille, n'est-ce pas? Et bonne! C'est mon soleil, ce petit être! elle me réchausse le regard & le cœur!... Si je ne la voyais plus, je mourrais de froid... & de désespoir... Cher ange!
  - Tu es donc marié?
  - C'est-à-dire, entendons-nous, mon cher

Georges... j'ai été marié, mais je suis veut, heureusement!

- Ta femme est morte, pauvre Jean?
- Morte pour moi, oui! Et voilà huit ans que je m'en félicite, parce qu'il y a de quoi...

Il se fit une pause de quelques minutes entre les deux amis. Georges était heureux d'avoir rencontré Cœurderoy; Jean Cœurderoy était heureux d'avoir rencontré Georges; tous deux avaient mille choses à se demander & à se dire: aucun d'eux ne savait par quel bout commencer ces mutuelles confidences.

- Il est trois heures, j'ai du temps devant moi; en as-tu, toi, Georges? s'écria Cœurderoy.
- Je t'appartiens jusqu'à demain, Jean, répondit Georges en embrassant de nouveau la petite Marie, qui le regardait avec de grands yeux étonnés, déjà sympathiques.
- Alors, suis-moi... Nous allons nous installer sous une tonnelle & déballer à l'aise nos souvenirs... Il passe trop de monde sur ce boulevard, c'est gênant... Chez le père Schumacher, nous serons comme chez nous... Je te conduirais bien chez moi, mais Trépignette a emporté la clef tantôt, comme j'étais descendu flâner avec Marie, & je crains qu'elle ne soit pas encore rentrée...
  - Trépignette? dit Georges étonné.
  - Oui, répondit tranquillement Gœurderoy;

Trépignette ou la Borgnotte, au choix... C'est le nom de ma gouvernante, qui est aussi celle de Marie, une brave fille de vingt ans, jolie comme un cœur, sauf un œil, & bête comme une oie, sauf pour soigner l'enfant... Elle adore Marie & me jette les meubles à la figure... Tu la verras, elle est charmante!

Les deux amis avaient remonté la petite rue Royale, aujourd'hui rue Houdon, & ils étaient arrivés devant un cabaret de modeste apparence sur l'enseigne duquel on lisait: A la ville de Mayence, Schumacher, Commerce de vins.

— C'est ici, entrons, dit Cœurderoy en faisant passer Georges devant lui. Va tout droit, au fond, les feuilles y sont! ajouta-t-il gaiement, tout en saluant le maître de la maison d'un guten tag amical qui indiquait des habitudes.

Ils traversèrent la salle, à cette heure déserte, & allèrent s'asseoir à l'ombre d'une gloriette composée de festons de houblon & d'astragales de vigne vierge, sous laquelle on leur servit à boire. La petite Marie, pour ne pas gêner son père, s'était réfugiée à l'extrémité du jardin, devant le poulailler dont elle examinait gravement les hôtes emplumés qui ne la regardaient pas avec moins de gravité.

— A ta santé, cher compagnon de ma jeunesse! dit Cœurderoy en vidant son verre d'un trait, tandis que Georges mouillait seule-

ment ses lèvres dans le sien. Honnête homme de vin! il vous réconcilierait avec l'humanité! ajouta-t-il.

Georges Le Mayeur le contemplait silencieusement d'un air d'affectueuse pitié.

- Pauvre Jean! murmurait-il en commencant à se rendre compte des ravages qu'accusait l'intelligente physionomie de son ami.
  - Tu ne vides pas ton verre, Georges? fit remarquer Cœurderoy.
  - Je ne bois jamais que de l'eau, répondit simplement le faux Antonelli.

## - Ah!

Cette exclamation renfermait un étonnement profond. Jean ne comprenait pas, en effet, qu'on n'aimât pas le vin, cette consolation des cœurs souffrants, ce refuge des esprits fatigués.

- A ton aise! ajouta-t-il en emplissant son verre une seconde fois & en le vidant d'un trait comme la première.
- Que de choses se sont passées depuis notre séparation, mon cher Jean! murmura Georges, rêveur.
- Beaucoup de choses, oui! répondit Jean. Si nous vidions notre panier aux souvenirs, hein?
- Volontiers. Commence, mon cher Jean, car tu m'intéresses plus que moi-même, & il

me tarde de rattraper le temps perdu loin de toi...

- Tu seras aussi sincère que moi?
- Je ne mens jamais que lorsque mon métier m'y force.
- Tu as un métier qui te force à mentir, toi que j'ai connu si loyal?
- Oui. Je te conterai cela tout à l'heure, quand mon tour de conter sera venu.
- Bien! Je commence. Mais, auparavant, laisse-moi prendre une provision d'éloquence... Marie!

L'enfant accourut & se jeta dans les bras de son père qui, après l'avoir couverte de caresses passionnées, la renvoya à son poulailler, non sans la suivre d'un regard chargé de tendre sollicitude.

## CHAPITRE III

OU IL EST QUESTION D'UNE FLEURISTE ET D'UN VER-SIONNAIRE, ET OU, EN MÊME TEMPS, IL EST PROUVÉ QUE L'AMOUR NE FAIT PAS TOUJOURS LE BONHEUR

- Tu sais, Georges, quelles étaient à seize ans mes dispositions? commença Jean Cœurderoy.
- Les mêmes qu'à douze, Jean. Tu étais le meilleur élève de l'institution Boniface; tu devins le meilleur du collége Louis-le-Grand, où tu remportas le prix d'honneur au concours général de 1845...
  - Un fort-en-thèmes, quoi!
- Un fort-en-versions aussi, Jean; n'oublie rien des avantages que tu avais alors sur moi.
- Ah! les versions! les versions! elles m'ont perdu, mon pauvre Georges!

- Assez mal, puisque je t'ai retrouvé aujourd'hui.
- Moi, je ne me retrouverai jamais, Georges!

Cœurderoy avait répondu ces derniers mots d'un ton lugubre qui contrastait avec la jovialité qu'il avait montrée jusque-là. Par discrétion, Georges Le Mayeur n'insista pas : il attendit qu'il plût à son compagnon de reprendre son récit, auquel il s'intéressait tant d'avance.

- J'étais donc un phénomène, reprit Jean en riant de son accès de mélancolie. Un phénomène pour tout le monde, excepté pour ma famille qui, les fumées de la vanité dissipées, commenca à se demander à quoi je pouvais être bon, puisque je ne savais même pas tenir proprement les livres de la maison... Tu as connu mon père, le petit épicier de la rue de Tournon? C'était un brave homme, un honnête homme, quoique épicier... Il n'y voyait pas plus loin que son nez, malgré ses lunettes..... Ma mère, une gaillarde que tu dois te rappeler aussi! lui faisait une guerre continuelle à propos de cette myopie physique & morale, & elle lui citait fréquemment la fable de la taupe, qu'elle lui appliquait fort plaisamment...
- Je l'ai entendue plusieurs fois, quand j'allais te prendre pour vagabonder au Luxembourg... J'entends encore d'ici la voix grondeuse

de la mère Cœurderoy disant à son mari: Une jeune taupe, après avoir consulté plusieurs oculiftes sur la faiblesse de ses yeux, se trouva enfin pourvue d'une paire de lunettes d'un fort numéro; mais, comme elle essayait en vain de s'en servir, une taupe d'expérience, blanchie dans le commerce, lui dit: « Les lunettes peuvent être de quelque secours aux hommes, mais elles sont inutiles à une taupe. » Et vous n'êtes qu'une taupe, monsieur Cœurderoy! ajoutait ta mère avec une sorte de pitié méprisante.

- Oui, elle lui reprochait de ne pas faire de leur boutique une caverne & de leur commerce un vol, à l'exemple de beaucoup d'autres confrères... Ma mère était dans le vrai. Un épicier n'est pas un Samaritain; on doit plus songer à soi qu'au prochain, & ne pas craindre de le dépouiller pour s'enrichir. Ma mère était honnête aussi, mais à la façon des commerçants qui ne feraient pas tort d'un sou à autrui, préférant le frustrer d'un franc... Toute seule & maîtresse d'agir à sa fantaisie, c'est-à-dire suivant les us & coutumes du commerce, elle eût fait marcher la maison &, au bout d'une quinzaine d'années, eût vécu de ses rentes, son rêve! Mon père, lui, se ruina en très-peu de temps... La boutique fermée, le seul gagne-pain de la famille supprimé, il fallut se retourner dans la vie. Ma mère était une vaillante femme: elle mourut à la

peine. Mon père, qui l'aimait, ne tarda pas à la suivre au cimetière... Je restai seul au monde, sans parents & sans amis, car, malgré les promesses solennelles que nous nous étions saites de ne jamais nous séparer, toi & moi, nous avions cessé peu à peu de nous voir, & si je t'avais vu derrière le convoi de ma mère, j'eus le chagrin de ne pas te voir derrière le convoi de mon père... La vie a de ces brutalités-là!... C'était au moment où il m'eût été le plus doux de t'avoir à mon côté, pour marcher ensemble du même pas, pour entreprendre ensemble la conquête de la Toison d'or, à ce moment-là précisément tu me manquais...

- Je n'étais pas en France, alors, mon cher Jean.
- Sans doute; il fallait bien qu'il y eût quelque chose comme cela... Mais mon isolement n'en était que plus réel & plus douloureux..... Enfin!...
- Tu n'entras pas à l'École normale, à laquelle te destinaient tes études & tes goûts?
- Je passai souvent devant elle, en allant donner mes répétitions de grec & de latin dans les inftitutions du quartier : voilà tout...
  - Un prix d'honneur! en être réduit là!
- Il faut bien vivre, mon cher Georges, surtout lorsqu'on est deux...
  - Tu étais deux?

- Oui: ma femme & moi. Louise était une simple fleuriste que j'avais rencontrée & suivie, espérant en être quitte avec elle pour quelques semaines, tout au plus quelques mois de parfait amour, selon la tradition du quartier Latin... Ah! ouiche! je m'étais bien adressé! Jamais figuier de Barbarie n'eut autant d'épines que cette fillette de dix-huit ans, savoureuse au possible & qu'à cause de cela je tenais à croquer... Belle & farouche: quelle antithèse désagréable! Et comme c'était invraisemblable, hein?... C'était vrai, pourtant, horriblement vrai... Où la vertu va-t-elle se nicher, je vous le demande! dans une mansarde d'ouvrière gagnant treize sous par jour!... Tu connais le fameux mot de l'Antony de Dumas: « Elle me résistait, je l'ai assassinée!... » Le moyen était trop violent pour moi, qui ne suis pas si romantique: Louise me résistait, je l'épousai!...
- Je ne vois là rien de bien malheureux pour toi... Une belle fille, sage par-dessus le marché, amoureuse de toi probablement: tous les maris voudraient bien pouvoir en dire autant!
- Ne te hâte pas de me féliciter, ou je te laisserai tes compliments pour compte. Ma femme était belle, sans doute; j'ajouterai même très-belle; elle était honnête, certainement, très-honnête: mais voilà tout!
  - Quoi! Elle ne t'aimait pas?...

- Elle aimait le mariage, qui lui donnait la liberté, & non le mari, qui ne lui donnait rien. Louise, quoique jeune & vertueuse (physiquement), avait des astuces & des machiavélismes de vieille courtisane. Elle tenait à être émancipée, non pas à la façon de ces pauvres filles qui donnent leur cœur tout entier en pâture au vautour de l'amour, sans réfléchir aux suites de cette émancipation que condamnent ceux-là mêmes qui sont les premiers à en profiter; Louise voulait l'être à la façon de ces honnêtes gueuses qui ont besoin d'un paravent légal qui abrite leurs relations illégales, d'un pavillon officiel qui couvre leur traite des blancs... J'avais épousé une vierge à qui il tardait d'être fille, un lys dont la racine trempait dans du fumier!
- Pauvre cher! murmura Georges, qui songeait à Impéria.
- Il ne me coûte rien de t'en parler, aujourd'hui que je ne l'aime plus, reprit Cœurderoy; il me semble même que je te parle d'une autre femme que de la mienne... Un type curieux, tout de même! Comment cette fille du peuple, née de braves gens qui ne lui avaient donné que de bons conseils &, ce qui vaut mieux, de bons exemples, avait-elle des inftincts aussi pervers? Comment cette enfant avait-elle le cœur aussi pourri?... Comment avait-elle deviné si vite la

science du mal? Comment cette précoce aptitude pour le vice? Mystères de l'organisation humaine!... Je sais bien que la femme est une créature dont l'unique rôle consiste à s'habiller & à se déshabiller, à changer de place & de forme la fameuse feuille de vigne qu'elle a reçue de sa première aïeule, à s'inquiéter uniquement si cette feuille de vigne lui va bien ou lui va mal; mais les femmes de riches seulement. Ouand on est mariée à un ouvrier ou à un homme qui, comme moi, ne gagne pas plus qu'un ouvrier, on doit être modeste en ses ajustements & sobre en sa toilette... Du jour au lendemain, Louise était devenue coquette, mais d'une coquetterie raffinée, diabolique!... Je lui donnais cinq francs pour acheter à dîner: elle les dépensait en savons à la laitue, en pommades à la bergamote, toutes choses qui ne se mangent guère. Je lui remettais trente francs pour payer le loyer de notre petite chambre garnie: elle s'achetait une paire de bottines à talons & à glands, ou une paire de souliers mordorés, fins comme des ailes d'abeille, qui avantageaient son pied, qu'elle avait très-petit & cambré... C'était l'Ange de la dissipation! la Muse de la prodigalité!... Je souffrais, parce que je l'aimais comme une bête que j'étais alors, & que je voyais avec effroi arriver l'heure où je ne pourrais plus subvenir aux folies de ma femme...

- Pauvre cher! murmura de nouveau Georges.
- Car je ne t'ai rien dit encore du métier dangereux auquel je m'étais condamné pour elle! reprit Cœurderoy en devenant sombre. Un métier de galérien! ajouta-t-il avec un sourire amer; oui, de galérien, c'est le mot exact?

Cœurderoy avait frissonné en prononçant ces derniers mots.

— Marie! appela-t-il d'une voix suppliante, les bras tendus vers sa fille.

L'enfant accournt à tire-d'aile, comme une colombe, & présenta son front aux lèvres de son père, ainsi qu'elle avait fait la première fois.

- Tu es ma joie & mon courage, cher ange! murmura Jean en lui baisant les yeux & les cheveux. Retourne jouer, ma chérie! lui dit-il ensuite, en la renvoyant doucement.
- Maintenant, dit-il à Georges avec sérénité, je puis t'avouer tout. Tu sais, cher ami, combien il y a d'imbéciles & d'incapables dans le monde, sans compter les vaniteux? Ce n'est pas une raison, parce qu'on est riche, pour qu'on soit intelligent... Beaucoup de jeunes gens de famille, à qui toutes les carrières sont ouvertes, à qui toutes les professions libérales tendent les bras, n'y peuvent entrer cependant que munis d'un diplôme de bachelier ès lettres, leur pre-

mière décoration, &, cette décoration, beaucoup ne peuvent l'obtenir, quoiqu'ils ne la méritent pas... Comment faire pour passer les examens obligatoires & être reçu? On a beau ouvrir à tous les coins du quartier Latin des officines préparatoires où l'on empiffre les cervelles de littérature & de science, afin de les engraisser à point pour le jour de l'examen en Sorbonne: il y a des cervelles réfractaires à cette nourriture, qui leur semble indigeste & qu'elles rejettent sans s'en approprier un atome. Pourtant, il faut être reçu! il faut obtenir son diplôme! Alors on va trouver dans sa mansarde un pauvre diable qui ne demanderait pas mieux de rester honnête & pauvre s'il n'était pas obsédé par les exigences sans cesse renaissantes d'une femme adorée; on lui met dans la main un billet de mille francs, quelquefois de cinq cents francs seulement (les cancres sont cancres en tout!), & on l'entraîne vers la Sorbonne, où il cesse de s'appeler Cœurderoy pour s'appeler tantôt Pierre & tantôt Paul, quand il ne s'appelle pas Adolphe ou Sigismond! Le fils de l'épicier remplace le fils du sénateur quand il ne remplace pas le fils du marchand de fers! Il fait des faux pour fournir à ces jeunes paons de quoi faire leur roue dans le monde! Il signe sa feuille de route pour le bagne en signant leur brevet de capacité pour la société!

- Pauvre cher bon ami! dit Georges en serrant les mains de Cœurderoy.
- Si encore elle m'avait aimé, cela n'aurait rien été! reprit Jean. Si encore elle m'eût étéfidèle! Mais non! Elle ne m'aimait pas : elle aimait mieux en aimer d'autres... J'en ai tué un de ceux-là... oh! loyalement... en duel... à l'épée... Je n'avais pourtant jamais manié une arme, & mon adversaire était un des meilleurs élèves de Gâtechair... Pauvre garçon! il tremblait devant moi... il se sentait coupable... Ouand mon épée entra dans sa poitrine, il me jeta un de ces regards qu'on n'oublie jamais, & qui voulait dire : « Je vous pardonne, mais en me tuant, vous tuez ma mère, dont je suis l'unique fils & l'unique bonheur!... » Pauvre garcon! oui, c'est vrai... il avait une mère... elle en est morte... par ma faute... Ce n'est pas lui que j'aurais dû châtier aussi cruellement, aussi irréparablement; ce n'est pas lui qui était coupable : c'était elle, la coquine! la belle coquine adorée! Ah! mon cher Georges, l'homme qui choisit une femme coquette ressemble à celui qui achète pour son usage particulier une voiture à plusieurs places... Quand je m'aperçus que mon américaine n'était plus qu'un omnibus, je cessai de m'y atteler... & je m'enfuis un jour, libre & guéri, du domicile conjugal, emportant dans mes bras ma chère petite Marie, que per-

sonne ne songea à me réclamer... C'est gênant, en effet, une enfant de deux ans, pour une semme qui a les appétits de luxe & de dissipation qu'avait Louise... Marie a été élevée par moi, & bien élevée, je t'en réponds, mieux élevée qu'au couvent des Oiseaux, sans médire de cette noble cage... Je lui ai appris la bonté, pour laquelle elle avait déjà de grandes dispositions : c'est tout ce qu'elle sait, & je trouve que c'est la meilleure de toutes les sciences... Louise, cette fille savante en amour, était d'une ignorance crasse là-dessus... Sa fille, heureusement, ne lui ressemblera en rien que par le visage.

- Ta femme devait être bien belle, mon cher Jean! murmura Georges, en contemplant d'un air rêveur la petite blondine qui jouait à quelques pas de lui.
- Oui, l'enveloppe était divine, mais le dedans était infernal! répondit Cœurderoy en riant. Père Schumacher! ajouta-tel en allant ouvrir la porte de la salle, une autre bouteille, s'il vous plaît!
- Je vous l'apportais, monsieur Jean, dit le cabaretier en apparaissant tout à coup.

Cœurderoy remplit son verre & le vida silencieusement. Puis :

— Quelques mots encore, cher Georges, & ma confidence sera close, dit-il en faisant cla-

quer sa langue contre son palais avec une satisfaction évidente. Je t'ai parlé de la Borgnotte, qu'on appelle aussi Trépignette, ou de Trépignette qu'on appelle plus volontiers la Borgnotte: il faut que je complète son portrait par quelques touches. C'est la dernière grisette! Elle a eu beau m'assurer cent fois qu'elle était la fille d'un nommé Fourdinois, & de la nommée Euphrasie, matelassiers du faubourg Antoine, je persiste à croire que Paul de Kock est son père & qu'elle sort de Moustache ou de la Laitière de Montfermeil... Jamais je n'ai pu lui faire porter un chapeau ni lui faire prononcer Montmorency: elle s'obstine à se coiffer de bonnets, qui lui vont fort bien du reste, & à dire Mémorency, ce qui m'est parfaitement égal d'ailleurs... Elle & moi nous nous sommes rencontrés il y a quatre ans, par hasard, comme on se rencontre toujours : elle me plaisait & je lui allais, à ce qu'il paraît, elle malgré sa bêtise, moi malgré mes brutalités; nous sommes restés ensemble par habitude, comme on reste toujours ensemble... J'aurais bien voulu m'en débarrasser en faveur d'un autre, car, depuis le déménagement de Louise, mon cœur ne voulait plus de locataire; mais il n'y a pas eu moyen. Vingt fois j'ai souhaité qu'elle me trompât, afin de justifier le congé que je comptais lui donner & de lever les scrupules que j'aurais pu avoir en

la renvoyant à ses parents; vingt fois j'ai essayé de la surprendre en flagrant délit de trahison, je lui en ai même facilité les loccasions : impossible! La malheureuse m'adore & ne veut pas en adorer d'autres... Il n'y avait plus, de par le monde, qu'une seule grisette vertueuse : c'est à moi qu'elle est échue! Avoue que je n'ai pas de chance, mon Georges?...

- Cher Jean! murmura Le Mayeur, attendri par cette confession douloureuse que son compagnon essayait de rendre joviale. Et, que fais-tu à présent? ajouta-t-il. Que fais-tu? Je suppose que tu as abandonné le métier si périlleux de passeur?
- Tu supposes bien, cher Georges. Je ne l'avais pris qu'à cause de Louise; je l'ai làché à cause de Marie. Ce que je consentais à faire pour cette gueuse, je ne pouvais plus vouloir le faire pour un ange... L'une me perdait, l'autre m'a sauvé. Marie!...

L'enfant, accourut: son père la prit dans ses bras & la couvrit de caresses passionnées.

- Quel est ton père, ma chérie? lui demanda-t-il, les yeux humides.
  - C'est toi, petit père! répondit l'enfant.
  - L'aimes-tu, ce vieux malheureux?

L'enfant, pour toute réponse, embrassa Cœurderoy avec une tendresse, une effusion sur la

sincérité de laquelle il n'y avait pas à se tromper.

- Et quelle est ta mère, ma chérie? reprit Jean?
- C'est maman Borgnotte! répondit l'enfant.
- L'aimes-tu bien, cette pauvre chère Borgnotte?
  - Je l'aime comme deux! répondit Marie.
- C'est bien, chérie, très-bien! Retourne voir les cos et les cocottes du père Schumacher, maintenant...

## L'enfant s'envola.

- Tu me demandais ce que je faisais, n'est-ce pas? reprit Cœurdèroy en s'adressant à Le Mayeur, ému de ce qu'il voyait & entendait. Eh bien! cher Georges, je suis aujourd'hui un simple Clairville! Je vaudevillise pour les Variétés & pour le Palais-Royal, sous le pseudonyme de Théodore...
- <sup>7</sup>— Théodore! Tu es le spirituel & fécond Théodore? s'écria Georges étonné. Le Théodore dont j'ai vu avant-hier soir l'ébouriffante Guerre de Troyes?
- Je suis le fécond & spirituel Théodore, oui, répondit tranquillement Cœurderoy. Si tu as vu avant-hier ce qu'il te plaît d'appeler mon ébouriffante Guerre de Troyes, tu es plus avancé que moi...

- Comment! tu ne vas pas voir tes pièces?
- Jamais! pas si bête! Je ne vais jamais voir que mon agent dramatique & madame Porcher, quand j'ai besoin d'une avance...
  - Mais tu es un phénomène!
- Un phénomène en chambre, alors, car je ne me prodigue pas àilleurs... Je préfère vivre chez moi, avec quelques vieux livres & quelques vieilles faïences, & aussi quelques jeunes visages comme la frimousse de Marie & celle de la Borgnotte... Quand je m'ennuie trop, je vais me distraire au Paillasson doré, chez la mère Gédéon, où viennent s'abattre une foule d'oies du frère Philippe, biches, cocottes & gandines, dans les entr'actes misérables de leur existence ruolzée, & où je te mènerai dîner ce soir, quand tu m'auras raconté à ton tour les aventures qui te sont arrivées depuis que tu m'as quitté, vieux compagnon de mon enfance...
- C'est juste! tu t'es exécuté vaillamment : je vais imiter ta franchise.

## CHAPITRE IV

OU IL EST QUESTION D'UNE DROLESSE DE CHOIX ET
D'UN JEUNE HOMME SUPÉRIEUR, ET OU IL EST
PROUVÉ, COMME DANS LE PRÉCÉDENT
CHAPITRE, QUE L'AMOUR NE FAIT
PAS LE BONHEUR

- Tu te rappelles mon oncle? commença Le Mayeur. C'était mon seul parent, ma seule famille. Où il allait, je devais aller. Un jour il s'avisa de voyager, lui qui était resté toute sa vie à Paris, sans même dépasser une seule sois le mur d'octroi, & je le suivis au bout du monde, d'où je revins seul. Sa fortune n'était pas considérable, mais si j'avais été sage je m'en serais contenté.
- Mais tu n'étais pas sage & tu la dissipas, interrompit Cœurderoy en souriant. La sagesse est une fleur qui ne pousse que sur les crânes

chauves, — la giroflée des vieillards!... Tu avais tous tes cheveux, tu étais jeune : naturellement tu devais être extravagant & dépenser ta fortune avec aussi peu de ménagement que ta vie... Chaque âge a ses traditions, qu'il ne faut pas déplacer : ce qui est raisonnable à soixante ans serait ridicule à vingt; ce qui est excusable à vingt ans serait impardonnable à soixante... L'argent est rond, c'est pour rouler; le sang est chaud, c'est pour brûler. Continue, mon cher Georges.

- Je mangeais donc mon héritage avunculaire avec les trente-deux dents que la nature m'a données & qu'elle ne m'a pas encore enlevées, reprit Le Mayeur; j'y mis même tant d'appétit qu'un jour il ne resta plus rien sur le plat, c'est-à-dire dans mon porteseuille... Je me trouvais précisément, le soir de ce jour-là, chez Bignon, en compagnie de jeunes fous comme moi, moins ruinés que moi, & de quelques folles chargées de les aider dans leurs prodigalités, parce que sans elles il y a des fortunes dont on ne verrait jamais la fin... De superbes créatures inventées tout exprès pour ces fêtes des sens, pour ces soupers où sombre la raison, où se jettent par la fenêtre, après boire, la vaisselle, l'argent, la pudeur, l'esprit & le reste, &, avec ce reste, quelquesois, les semmes, cette autre vaisselle d'or dans laquelle ces prodigues ont mangé cette manne divine qu'on appelle l'amour...

- L'amour est une exsudation du cœur auquel on a fait une incision, murmura Jean en matière d'aparté, pendant que son compagnon poursuivait :
- Parmi ces femmes, cependant, une faisait exception, d'abord par sa beauté supérieure, étrange, ensuite par son attitude fière & dédaigneuse. A la fin du souper, comme je regardais vaguement çà & là, un peu attrifté du vide profond que je sentais en moi, je vis s'approcher cette femme dont j'avais remarqué & comme admiré, malgré moi, la noble physionomie & la fière attitude, qui semblaient protester contre sa présence dans une pareille réunion. - « Je vous ai vu souvent, monsieur, me ditelle d'une voix charmeresse, en s'accoudant sur la table & en me regardant entre les deux yeux. - Moi, madame, je vous ai souvent remarquée, lui répondis-je en m'inclinant. - C'est ce que je voulais dire... Mais je voulais aussi ajouter quelque chose. Pendant que s'oublient ces folles & ces niais, si nous nous souvenions tous les deux?... - Nous souvenir? De quoi? Mon passé est tout rayé de pluie, mon présent est tout zébré d'éclairs; quant à mon avenir, il n'existe pas, puisque je peux me brûler la cervelle en sortant d'ici... Ma vie manque d'inté-

rêt & de gaieté: je ne veux pas vous la faire lire. - C'est encore ce que je voulais dire, Georges. Et puisque vous pensez si bien pour tous les deux, continuez à penser tout haut. Dites ce qu'il y a à cette heure dans ma cervelle ou dans mon cœur, à votre choix. — Impéria, répondis-je, je ne crains pas de vous répondre, parce que je vous ai devinée. Vous êtes une femme, &, à ce titre, je vous dois d'abord tout mon respect. Vous avez souffert : je vous dois toute ma sympathie. Vous n'aimez plus, à votre âge : je vous dois toute mon admiration. Les hommes que voici méprisent profondément les femmes que voilà, & les femmes que voilà se moquent profondément des hommes que voici. Ont-elles tort? Ont-ils raison? Cela ne m'occupe pas, & je ne veux pas m'en occuper. Je sais seulement que vous n'êtes pas une de ces femmes & que je ne suis pas un de ces hommes. Leur mœurs & leurs sottises m'écœurent & me révoltent. Ils déteignent sur moi, & je sens parfois, à leur contact, les ténèbres envahir mon cerveau, la glace envahir mon cœur. J'ai peur, en vivant plus longtemps au milieu d'eux, d'arriver à haïr ce que j'ai si ardemment aimé jusqu'ici. Voilà pour moi... Quant à vous, Impéria, c'est la même chose. Vous avez tout ce que j'ai... je me trompe, vous avez de plus que moi une beauté superbe & triomphante, qui remplacerait votre esprit si vous n'en aviez pas... A cause de votre beauté, de votre esprit, de votre cœur, de vos douleurs soupçonnées, je ne crains pas, au milieu d'une orgie, de vous parler tendrement, de vous tendre la main & de vous dire : Je t'aime, Impéria! je suis à toi!... >

- La situation se corse! murmura Cœurderoy en souriant.

Le Mayeur, qui s'était arrêté un instant, reprit aussitôt :

- Impéria prit la main que je lui tendais, &, la baisant avec émotion : « Écoute, me dit-elle en se rapprochant tout à fait de moi, veux-tu que nous vivions ensemble? Oh! ne t'effarouche pas! écoute-moi jusqu'au bout!... Tu es pauvre, & tu étais digne de naître roi! Il faut que tu sois riche & célèbre! Ton talent ne te suffit pas : je viendrai en aide à ton talent! Je ferai de ma beauté un piédestal à ton génie!... Me comprends-tu, Georges? Veux-tu que je m'explique? Cela me coûterait un peu... Les mots sont obscènes, même lorsqu'ils ont à signifier des pensées chastes... - Je t'ai comprise, Impéria, & j'accepte, lui répondis-je. -Ah! enfin! voilà un homme! s'écria-t-elle joyeusement en me donnant un baiser qui me remua, & que je lui rendis sur les lèvres & sur les yeux. — Ne soyez pas imprudent, Georges! reprit-elle d'un ton sérieux & suppliant. Le jour où vous serez mon amant, je cesserai d'être votre amie. Vous êtes jeune & beau, je pourrai vous désirer, moi qui suis jeune & belle. Faites en sorte d'éloigner de mes lèvres ce calice de miel, qui sérait bientôt un calice de fiel!... Buvons la vie dans le même verre, mais ne versons pas l'amour dans ce verre, de peur d'y trouver le dégoût... »

- Hum! hum! murmura de nouveau Cœurderoy, toujours souriant.
- Cette femme nous l'avait bien prédit, reprit Georges Le Mayeur. Elle était jeune, belle & ardente; j'étais jeune & ardent aussi : six mois après, elle me haïssait!... Six mois après ces six mois-là, elle me fit chercher querelle par son amant, que je tuai dans un duel loyal, mais ridicule par ses causes. Alors, désespéré, désenchanté, je m'embarquai sur un navire qui faisait voile pour Calcutta...
- Nous avons eu des aventures sœurs, cher frère de ma jeunesse! s'écria Cœurderoy. La femme a joué un grand rôle dans notre vie..... Pourquoi n'est-ce pas la même! au moins j'aurais le droit de maudire Louise doublement, pour le mal qu'elle m'a fait & pour celui qu'elle t'a causé. Mais non! c'était une autre, de la même graine qu'elle!... O misère! moi qui la croyais seule de son espèce, le monstre!

- Paris en a quelques-uns dans sa ménagerie! répondit Georges en souriant amèrement.
- Pauvre cher bon Georges! Est-ce que tu souffres encore de ce souvenir? demanda Cœurderoy.
- Le cœur m'en meurt chaque fois que je pense à Impéria, bien que je ne l'aime plus depuis longtemps, répondit Le Mayeur.
  - L'aurais-tu revue?
- Tu l'as deviné, Jean. Je l'ai revue il y a deux heures, chez moi...
- Chez toi?... Ah! mon pauvre Georges! Mais que venait-elle donc faire chez toi, cette misérable?...
- Se faire tirer les cartes, répondit Le Mayeur en riant malgré lui.
- Plaît-il?.... Comment?.... s'écria Jean, ahuri.
- C'est vrai, je ne t'ai pas dit... Eh bien! Jean, de même que tu es le vaudevilliste Théodore pour tout le monde, je suis, moi, pour le même monde, Antonelli le sorcier!...
  - Le fameux Antonelli de la rue de Douai?
- Lui-même, mon cher Jean. On revient ordinairement millionnaire de Calcutta: moi j'en revenais pauvre comme au départ... Il fallait bien vivre, mais comment? J'avais tout ce qu'il fallait pour mourir de faim, c'est-à-dire peu de goût pour les métiers que choisissent la plu-

part des hommes. Je ne pouvais être ni maçon ni banquier, je ne voulais être ni employé ni mouchard; j'étais Lindor, ma naissance était commune, mais je n'avais pas les vœux d'un simple bachelier... Plus j'étais gueux & plus j'étais difficile... Plus j'avais faim & plus j'étais délicat... Puisque la fièvre jaune m'avait respecté dans l'Inde, & les taughs aussi, & les tigres aussi, & tous les fléaux généralement quelconques qui font l'ornement de ce beau pays, c'est que j'étais condamné à vivre. On a toujours le temps de se tuer, d'ailleurs... Mais, encore une fois, comment vivre? De quel bois faire flèche? De quelle farine faire pain? Sur la foi des paroles encourageantes de l'Évangile: « Cherchez & vous trouverez, » je cherchai pendant longtemps sans trouver; mes bottes s'usèrent, & ma patience imita mes bottes, quoique plus solidement cousue qu'elles... L'Évangile m'avait trompé comme le premier venu; il s'était même moqué de moi... Allez donc demander raison à l'Évangile!... D'ailleurs, j'avais autre chose à faire, puisque j'avais à faire fortune avec les propres ressources de mon cerveau battu de tant de fièvres... Un instant, me rappelant que j'étais bachelier ès lettres & même ès sciences, & qu'on avait bien voulu quelquesois me reconnaître un peu d'esprit, un peu d'imagination, un peu de verve, un peu de

style, je songeai à tirer parti de ces différents ingrédients & à entrer en littérature...

- Ce qui n'est pas précisément entrer en religion.
- Non, pas précisément, en effet..... Quelle halle, mon cher Jean! Des clameurs furibondes, des cris de paon poussés par tous ces geais qui ne vivent littérairement que d'emprunts à plume armée, car si les écrivains d'autrefois n'avaient jamais existé, les trois quarts des écrivains d'aujourd'hui n'existeraient pas... Ah! les braillards vaniteux, insolents & ignorants! Au moins devraient-ils inscrire sur le fronton de leur halle le titre de certaine comédie de Shakespeare: Much ado about nothing! C'est la seule inscription qui lui convienne...
- Tu es un singulier Pastoret, vieux Georges!
- Et un plus singulier homme de lettres encore, va! Je n'étais qu'un écrivain bêtement honnête, bêtement candide, bêtement courageux, qui haïssait le laid & le mal de toute l'énergie de son amour pour le bien & pour le beau, & qui croyait qu'en ce noble pays de France où l'on a le respect de Rabelais, de Voltaire & de Diderot, on pouvait parler haut & ferme, avec l'accent de la conscience indignée, de tant de folies honteuses, de tant de spectacles turpides, de tant de prévarications indé-

centes, de tant de vilenies littéraires, - remuer, en un mot, le fumier social sans ameuter contre sa fourche les clameurs des fétus remués!..... Ah! jobard que j'étais! Et quel déplorable exemple j'allais donner là à mes confrères, scandalisés de tant de vertu dans un seul homme! Au vide qui se fit autour de moi, aux épigrammes dont on m'accabla, aux médisances que l'on me prodigua, je m'aperçus, un peu tard, que j'avais fait fausse route, qu'au lieu de charger mes caronades de mitraille, j'aurais bien dû les remplir de dragées, & qu'au lieù d'avoir la douce cruauté de Timon le misanthrope, j'aurais bien dû avoir l'impitoyable bienveillance de Darthenay... Ah! misère! à ce noble métier d'honnête écumeur de la mer parisienne, je ne gagnai rien — que des ennemis aussi nombreux que les galets de la plage du Havre, que les étoiles du ciel, que les amants de la... Rhodope du coin, que les banqueroutes de... Trimalchion, que les palinodies de... Cicéron, que les làchetés de... Anytus, que les fourberies de... Scapin! Une belle collection, en vérité! & dont j'eusse volontiers fait cadeau au Musée de Rouen, pour l'enrichir...

- Au Musée Dupuytren, plutôt!
- Enfin, par suite de cet accès de don-quichottisme, dont personne ne m'avait su gré, ma conscience exceptée, — j'étais désormais un

homme de lettres impossible à Paris, en France, à Batignolles, en Picardie, en Belgique, partout! Toutes les revues m'étaient fermées, fermés aussi tous les journaux... On ne saurait être plus lépreux!... La Bruyère avait bien raison de dire que la plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre misérable... Puisque l'on me renvoyait dans ma forêt natale hurler avec les loups, mes frères, je n'avais plus qu'une chose à faire pour rester au milieu des moutons, mes confrères: c'était de bêler comme eux, & même plus fort qu'eux! C'était d'étonner ceux d'entre eux qui se piquent d'être le moins sujets à l'étonnement, par l'onctuosité de mes jugements littéraires & artistiques! C'était de surpasser tous les darthenays de la presse parisienne par les phrases les plus melliflues, par le style le plus laudatif, par la critique la plus émolliente! C'était de jeter aux orties ma plume de fer & de n'écrire désormais mes articles sur mes confrères les journalistes & les vaudevillistes qu'avec une plume d'oie, arrachée à l'aile de l'un d'eux! C'était de la tremper, non dans de l'encre vitriolisée, mais dans du lait, dans de la crème même - fouettée ou non fouettée! C'était de panacher ma copie, non de fleurs de rhétorique, mais de fleurs de sureau! C'était de rédiger, non plus un feuilleton, mais un liniment!

- Feuilleton selon le Codex! je vois cela d'ici! Continue, Georges.
- Je n'aurais plus été amer, j'aurais été fade! Je n'aurais plus été exaspérant, j'aurais été écœurant! Je n'aurais plus fait trembler, j'aurais fait suer! « Embrassons-nous, Folleville! »
- Parfait! Délicieux! Divin! Une ordonnance du docteur Georges Le Mayeur, quoi!
- Mais non! non! mille fois non! En songeant à cela le rouge me monta au visage, la honte m'étouffa, je me sentis des envies de me souffleter pour me rappeler au sentiment de ma propre dignité - outragée par moi! Non! me dis-je résolûment; je laisse à de plus habiles & à de moins dégoûtés ce métier de romain en chambre, d'applaudisseur quand même, de confrère aimable... Non! jamais ma bouche ne prendra le pli du sourire banal, un mensonge! jamais ma plume le pli d'un éloge complaisant, un autre mensonge! J'aime mieux être haï qu'aimé, être chêne altier que roseau servile, chien maigre & pelé sans collier que chien gras avec un carcan doré au cou & à l'esprit! J'aime mieux être mon propre maître sans rentes que le laquais des autres avec de gros gages : c'est plus difficile, plus âpre — & plus noble! Je reste Huron, puisqu'il paraît que je suis né en Huronie, &, comme tout sauvage qui se respecte,

je confesserai ma foi & clamerai ma pensée jusques sous le couteau à scalper de mes ennemis, les joyeux vainqueurs! On ne marchande pas avec sa conscience: on lui obéit, coûte que coûte, lorsqu'elle commande, & l'on meurt ensuite, tranquille & récompensé.

Ah! cher sauvage, que je t'aime ainsi! s'écria Jean, enthousiasmé, en serrant avec énergie, par-dessus la table, les deux mains de son ami dont un geste significatif, intraduisible, venait de compléter éloquemment le discours. Que je t'aime ainsi, loyal compagnon de ma vie passée! Comme tu as bien fait de tourner ainsi le dos à cette légion emplumée, si affamée de gloire, de gloriole plutôt, qu'elle la ramasse partout où elle traîne, même dans le fumier, même dans la boue!... Bon courage, mes petits messieurs de lettres! barbotez à votre aise! crottez-vous, déchirez-vous, blessez-vous, cassez-vous les reins à courir après cette drôlesse que vous appelez la Gloire & qui s'appelle d'un autre nom! Quand la gloire sera assez bonne fille pour se donner au lieu de se vendre, comme elle le fait depuis si longtemps, je verrai!... D'ici là, pas plus que toi, mon Georges, je ne m'aviserai jamais de l'acheter: elle coûte trop cher, & son jeu ne vaut pas notre chandelle, c'est-à-dire nos veilles, nos sueurs, nos larmes, nos souffrances! Je lui préfère ce verre de beaujolais: c'est franc au moins, c'est

sincère, c'est bon, cela réchausse, cela ragaillardit, — & cela ne coûte que vingt sous le litre!... Maintenant, mon ami, il te reste à m'apprendre comment d'homme de lettres tu devins sorcier, de bachelier diseur de bonne aventure, d'amant des Muses ami des astres, & de Georges l'inconnu Antonelli le fameux!...

- Je me dis alors, en mon mépris de tout & de tous, qu'il y avait de vieilles choses qui étaient encore nouvelles, comme la crédulité & la curiosité humaines, & qu'on pouvait encore espérer traire de l'or de ces deux bonnes vaches à lait...
- Oui, les pepins de la pomme mangée par madame Ève ne sont pas tombés sur une terre ingrate!... D'autres pommiers ont repoussé de par le monde, une incommensurable Normandie peuplée de Normands en habit noir & de Normandes en crinoline rouge qui ont appétit de savoir, qui veulent mordre dans ce fruit plein de cendres, au risque de s'y casser les dents..... Continue, Georges.
- Je commençai aussitôt mes expériences in anima vili, sur de grossières cervelles, avant de les tenter sur des cervelles délicates... Je me fis le Moreau des bals champêtres, la Lenormant mâle des fêtes publiques... Je n'avais plus de préjugés désormais... A quoi bon?... Quand j'ai vu que mes billevesées vaticinatrices, que

mes bourdes prophétiques prenaient avec cette déplorable facilité, j'ai osé davantage, & j'ai loué, rue de Douai, un appartement splendide, comme n'en eurent jamais les sibylles antiques ou modernes, ni Déiphobé aimée d'Apollon, ni Artémis qui prédisait à Delphes, ni Euryphile qui prédisait à Samos, ni Albunée qui prédisait à Tibur, ni Marmessa qui prédisait à Troie, ni Mlle Lenormand qui prédisait à Paris, & où je n'ai plus voulu prédire l'avenir & révéler le passé qu'à des gens qui avaient de quoi payer... Voilà trois ans que j'exerce sous le nom italien d'Antonelli & avec une barbe blanche postiche... La moitié de Paris, hommes & femmes, a passé par mon salon & par ma caisse... Dans deux ou trois ans, je serai tout à fait riche, & je me retirerai du commerce... J'ai acheté l'année dernière, sur les bords de l'Oise, à deux pas de la forêt de Chantilly, un petit domaine où je m'enterrerai vivant avec toi & Marie, si tu y consens... J'enmènerai la mère Ursule, une vieille brave femme que le hasard m'a fait rencontrer à mon retour à Paris, & qui m'est dévouée comme un caniche... Elle élèvera Marie... que nous marierons à quelque honnête homme de fermier, si la race n'en est pas trop perdue... &, à voir leur bonheur, nous serons heureux tous deux, mon vieux Jean, comme au temps où nous allions gaminer ensemble aux alentours du Panthéon

ou rêver dans les allées de la Pépinière... Cela te dit-il?

— Tu es un brave cœur, cher Georges! répondit Jean, ému de cette offre fraternellement faite, simplement, tranquillement, comme il convient aux offres sincères. Maintenant, ajouta-t-il en se levant, allons un peu nous dégourdir les jambes à la recherche de la Borgnotte, à qui je veux confier cette chère enfant qui nous gênerait dans notre excursion au Paillasson doré.

Georges & Jean quittèrent la gloriette où ils étaient si bien, & s'en allèrent, suivis de Marie, vers le boulevard des Martyrs.

- Père, voilà maman Borgnotte! s'écria tout à coup l'enfant, au moment où tous trois débouchaient de la petite rue Royale.
- En effet, c'est Trépignette, dit Cœurderoy à son ami.

Une jeune femme d'une vingtaine d'années, fraîche & jolie, malgré le léger strabisme dont elle était affligée, venait en sautillant vers eux. Elle portait une robe d'indienne, un tablier de soie noire à poches, un petit caraco d'Orléans, & un bonnet dont la blancheur tranchait agréablement avec le noir de l'opulente chevelure qu'il avait la prétention, mal justifiée, d'envelopper. Elle avait aperçu Marie & était accourue; mais, en apercevant Le Mayeur, elle s'arrêta, consuse & rougissante comme une jeune fille.

— Jean... Monsieur Jean... murmura-t-elle, en faisant une révérence gauche qui ne manquait pas de grâce.

Georges avait souri en l'apercevant.

— Appelle-moi baron, pendant que tu y es! dit Cœurderoy, riant de l'embarras de sa maîtresse. Chère bête, va! ajouta-t-il d'un ton amical. Ne pourras-tu donc jamais to défaire de cette ridicule timidité devant les hommes? Tu rougis encore, à ton âge! Comprends-tu cela, Georges? elle rougit encore comme si...

La Borgnotte, pour se donner une contenance, embrassait la petite Marie avec une tendresse qui ne lui coûtait pas le moindre effort, & la petite Marie lui rendait ses caresses sans les compter.

- Emmène Marie, reprit Cœurderoy, & allez dîner toutes deux où vous voudrez, pourvu toutefois que ce soit à la maison, où je vous rejoindrai dans la soirée, le plus tard possible...
- Vous... tu ne viens pas dîner avec nous? demanda Trépignette en ouvrant son bon œil tout grand, afin d'en mieux laisser voir l'étonnement.
- Mais, bestiole! puisque je vais dîner au Paillasson avec mon ami Georges, je ne peux pas aller dîner avec vous à la maison... Ce n'est pas drôle, chez nous, & Georges s'y en-

nuierait... tandis que chez la mère Gédéon, on s'y amuse quelquefois...

- Ah! Jean!! murmura la Borgnotte d'un ton de reproche contenu, presque respectueux.
- Eh bien! quoi, Jean? As-tu peur qu'on m'y vole mon cœur & ma bourse, dans cette caverne à jolies filles? Ma bourse? tu sais bien que je n'en ai pas aujourd'hui. Mon cœur? tu sais bien que je n'en ai plus. On ne vole pas un pauvre homme comme moi!... Georges & moi, nous allons là en curieux... Adieu, Trépignette!... Marie, embrasse-moi, ma chérie...

Marie embrassa son père & se laissa à plu-

sieurs reprises embrasser par lui.

- Va, maintenant, mignonne aimée! lui ditil en la remettant aux mains de la Borgnotte, qui l'emmena aussitôt en jetant un dernier regard plein de tristesse sur Cœurderoy, & sans prendre garde au salut bienveillant de Le Mayeur.
- Cette fille-là t'adore vraiment, mon cher Jean! s'écria celui-ci lorsqu'elle se fut éloignée.
- Je le sais bien! mais que veux-tu que j'y fasse? Je ne peux pourtant pas me noyer pour cela! répondit Jean avec une sorte de brusquerie.
- Toi, non; mais elle, peut-être! murmura Georges d'un air rêveur.

## CHAPITRE V

LE PAILLASSON DORÉ, CARACTÈRES ET PORTRAITS POUR FAIRE SUITE A CEUX DE LA BRUYÈRE

Les deux amis se dirigèrent vers la barrière Blanche, en côtoyant l'ancien chemin du mur de ronde. Quand ils furent arrivés à la hauteur du lavoir Saint-Pierre, ils s'arrêtèrent, & Cœurderoy, montrant alors à Le Mayeur une petite maisonnette peinte en vert sombre, lui dit:

— C'est ici, viens! peut-être ne trouveronsnous pas de place dans le triclinium de la mère Gédéon & serons-nous forcés de jouer à notre bénésice le rôle des deux Romains contemplateurs & contempteurs du fameux tableau du fameux M. Thomas Couture... Mais qu'importe? le spectacle vaut qu'on reste debout tout le temps qu'il dure, quitte à le sisser pour se reposer...

- Je ne sais pas plus siffler qu'applaudir, mon cher Jean, & il m'est aussi indifférent d'être assis que debout.
  - Parfait! Entrons alors!

Les deux amis entrèrent.

Ce que Jean Cœurderoy appelait le triclinium de la mère Gédéon & ce que la mère Gédéon appelait son salon — le mot était écrit en belle anglaise sur la porte - était une chambre à peu près grande comme un drap de lit flamand. On y entrait par un petit couloir sombre sur lequel donnait la cuisine, aussi grande que le salon. Ses meubles consistaient en trois tables de marbre fixées au sol, que l'on doublait avec des rallonges de tôle, & en une quatrième table, de marbre aussi, mais ronde & mobile, que l'on mettait n'importe où, près de la senêtre ou près de la cheminée, sa place la plus ordinaire. Devant ces tables, des chaises de paille. Sur le mur, un glace oblongue qui en couvrait presque toute la largeur, &, au-dessous de la glace, jusqu'à terre, était cloué un paillasson destiné à servir de barrière entre les rhumatismes & les habitués : d'où le nom donné à ce restaurant louche, si connu à cette époque de toute la bohème galante & littéraire. Quant à l'adjectif qui l'ornait si ambitieusement, c'était une ironie, une pure antiphrase.

Le Paillasson doré, ou non doré, malgré la

modestie de son enseigne, Bouillon et bœuf, n'était pas une gargotte à maçons & à ouvriers : la glace à hauteur de femme, qui régnait tout autour de la pièce, le prouvait assez, ainsi que l'énorme vase de porcelaine blanche, placé sur la cheminée, dans lequel s'épanouissait une gerbe de fleurs printanières, sans cesse renouvelées. Mais ce qui le prouvait davantage, c'étaient les habitués des deux sexes, — des gens de lettres les hommes, des rosières du diable les femmes.

Ce soir-là, principalement, l'assemblée était aussi nombreuse que choisie. Les quatre tables étaient envahies de dîneurs & de dîneuses qui étaient littéralement les uns sur les autres, car là où l'on tenait ordinairement neuf ou dix au plus, ils étaient quinze, riant & mangeant, causant & batifolant avec un appétit & une liberté dignes de l'âge d'or. On a faim de tout quand on est jeune — & qu'on a crédit. Quand il faut payer comptant, c'est bien dissérent.

— Il n'y a plus de place! cria la mère Gédéon en apercevant Cœurderoy & son ami. Va-t'en dîner chez toi avec ta Borgnotte!

— Tu vas taire ton grelot, Joséphine, & nous trouver de quoi béqueter, monsieur & moi; nous trouverons nous-mêmes de la place, sois tranquille!... En attendant, voilà mes arrhes!

Et il embrassa en pleine nuque la mère Gédéon qui faillit en laisser choir la pile d'assiettes qu'elle portait au salon: Cœurderoy connaissait son faible, qui était d'être appelée par son petit nom & d'être embrassée derrière le cou. Brave & honnête femme, la mère Gédéon, mais sensible aux politesses, — ses clients le savaient & en abusaient.

Elle poussa la porte du salon, où Cœurderoy & Le Mayeur entrèrent.

- Cœurderoy! Ohé! Cœurderoy! s'écrièrent quelques voix de femmes.
- Bonsoir, Guillan-le-Pensif, puits de science & de mélancolie! lui cria un dîneur d'une trentecinquaine d'années, à la physionomie railleuse & fine, qu'originalisait encore une mèche de cheveux blancs plantée parmi ses cheveux noirs, la fameuse mèche des Rohan.
- Bonsoir, Sigismond du Rouvre, critique assermenté, libertin juré, bonsoir! répondit Cœurderoy. Tiens, ajouta-t-il en s'adressant à son compagnon qui regardait la scène d'un air tranquille, avec l'aisance d'un gentilhomme qui ne se sent déplacé nulle part; tiens, Georges, metstoi là, dans le coin, à côté de Chiffonnette... C'est une bonne place, parce que Chiffonnette est une bonne fille, très-bien élevée pour une grisette : elle ne vous mange pas dans votre assiette au moins... & puis elle est jolie!
- Jamais Cœurderoy n'a autant parlé que cesoir! fit remarquer d'une voix aigre une grande

fille brune qui se trouvait entre Sigismond du Rouvre & un gros homme à joues roses qu'on appelait le Pot-à-tabac, à cause de la forme de sa tête. Jamais Cœurderoy n'a autant parlé, n'est-ce pas, Sigismond? C'est signe de pluie pour demain!...

- Je parle une fois par an, oui, & c'est mon jour, tu t'en plaindras tout à l'heure, Delphine, je t'en avertis charitablement d'avance. Voyons, mère Gédéon, qu'est-ce que tu as à nous offrir, à ce noble étranger & àmoi? Il me faut, je t'en avertis, tout ce qu'il y a de plus cher dans ta baraque, parce qu'il y a des chances pour que ce soit le meilleur... D'abord, je te retiens deux asperges, deux fraises & un cœur... As-tu des pigeonneaux? car on mange beaucoup de pigeons ici... presque autant qu'on en plume ailleurs... Je ne veux pas de ton vin au litre... Du beaune à trente!...
- J'ai de tout cela, & je vais t'en donner, homme aimable! répondit la mère Gédéon.
- Mazette! tu te mets bien, ce soir! exclama Chiffonnette.
- C'est à cause de ce noble étranger, mon ami le baron... Ah! tu relèves la tête, Delphine, asin qu'il voie tes yeux & y morde comme tant de goujons y ont mordu, croyant aux promesses de cet hameçon? Mais, frais inutiles, ma belle! Mon ami n'est pas homme à se laisser

accrocher par toi; il revient de pays extravagants où les femmes sont plus complètes qu'ici, des pays où elles ont non-seulement des yeux, mais encore des dents, des mains, des pieds & le reste... Toi tu n'as que des yeux, & encore sont-ils bien fatigués, à force d'avoir servi...

- Deux diamants noirs, dit Georges en souriant de l'attention dont il était l'objet de la part de ces diamants.
- Deux charbons qui ne s'allument que lorsqu'on a battu le briquet devant avec deux napoléons... Pas de briquet, pas de feu! pas même de la fumée! rien!... Ah! tu as beau le regarder avec cette obstination de mauvais goût: ça ne mordra pas, je te le répète. Songe donc, ma petite, que dans ses voyages il a été regardé par d'autres sirènes d'un autre acabit & que cela n'a pas plus pris que si elles eussent chanté... Car c'est Ulysse lui-même, mon ami, le baron Ulysse, le sage Ulysse...
  - Ah! oui, celui qui faisait sa Sophie?...
  - Précisément, belle mais insuffisante Parthénope!
  - Mon cher Jean, fit observer Georges en riant, si tu continues tu vas me faire passer pour ce que je ne suis pas... encore!
  - Nous verrons tout à l'heure, quand viendra la Reine de Saba... dit Delphine sans quitter des yeux Le Mayeur, qu'il lui semblait va-

guement reconnaître, quoiqu'il lui semblât bien aussi ne l'avoir jamais vu.

- La Reine de Saba? demanda Jean étonné.
- Ah! celle-là, mon agneau, c'est du nanan! répondit la mère Gédéon qui venait d'entrer avec le dîner demandé par Cœurderoy. Quelle semme, ou plutôt quelle princesse! Jamais le Paillasson doré n'en a vu dans ce jus-là!
- Pourquoi vient-elle ici, alors, si elle est si bien? Ce n'est pas sa place, à cette reine, puisque Salomon n'y est pas...
- Tu es' encore gracieux, toi... Est-ce que mon restaurant ne vaut pas les gargottes du boulevard?
- C'est autre chose, mère Gédéon. On ne vient chez toi que lorsqu'on ne peut pas faire autrement, tu le sais bien... Quand Héloïse, Rosalba, Delphine & Juliette n'ont pas le moindre cocodès sur la planche, elles se rabattent sur tes sourneaux, qui ne valent pas précisément ceux de Verdier, de Bignon ou de Brébant... Tu es une Providence, mère Gédéon, & l'on ne songe à toi, comme à l'autre, qu'aux heures où l'on manque de tout & de mille autres choses... Ainsi donc, si ta Reine de Saba vient ici, c'est que c'est une reine tl'Araucanie, impoliment détrônée par ses sujets & forcée de passer sous les sourches caudines des Samnites parisiens... Sa couronne est en carton

doré, son sceptre en fer-blanc, & son manteau en cotonnade peinte!...

- Ta, ta, ta! tu la verras & tu en jugeras! mon agneau! Elle est belle comme le péché & mise comme on ne se met qu'à la cour...
  - A la cour des Comptes!
- Des contes des Mille et une Nuits, si tu veux, je ne m'y oppose pas... Cela n'empêche que c'est une particulière qui en porte plus sur son dos que tu n'en as jamais porté dans ta poche, sans t'humilier, mon agneau... Tu verras, te dis-je, tu verras!
- Alors, c'est qu'il y a ici quelque poisson sous roche!...
- Monsieur! exclama en pâlissant un jeune homme assis à l'extrémité de la table.
- Quoi, monsieur? répondit tranquillement Cœurderoy. Seriez-vous l'anguille en question? Au fait, probablement — puisque vous criez sans que je vous écorche... Quel est donc ce noble inconnu? ajouta-t-il en s'adressant à Sigismond du Rouvre qui riait de cè débat.
  - C'est un cabotin du théâtre de Montmartre, répondit à voix basse Chiffonnette en se penchant à l'oreille de Le Mayeur, son voisin immédiat.
    - L'amant de la Reine de Saba en question?
- Oh! son amant! son amant! elle a un cheveu pour lui, voilà tout...

- Un cheveu seulement? demanda Le Mayeur en souriant. Probablement le cheveu de Nisus, roi de Mégare...
- Je ne sais pas, monsieur, répondit Chiffonnette; mais cela se dit comme cela dans notre monde.

Le cabotin n'avait pas l'air content, — d'autant moins content que Cœurderoy avait l'air de l'être beaucoup, à cause de la présence de son cher Georges.

— Ne fais pas attention à ce toqué, Anatole, lui dit à voix basse, pour le consoler, sa voisine de droite, la blonde Juliette.

Le dîner tirait à sa fin; mais si les fourchettes étaient inactives, les langues allaient leur train : c'était, d'un bout de la salle à l'autre, un bourdonnement confus de paroles ponctuées d'éclats de rires & parfois soulignées de baisers.

Cœurderoy, à qui le beaujolais du père Schumacher & le beaune de la mère Gédéon avaient tout à fait délié la langue, se sentait tout à fait en verve ce soir-là: jamais il n'avait été aussi loquace ni aussi éloquent.

- Pour sûr il arrivera quelque malheur ici ce soir : Cœurderoy parle trop! murmura Del-phine.
- Tu as donc toujours une dent contre moi, ma petite? lui cria joyeusement Cœurderoy, qui avait deviné plutôt qu'entendu son observation.

Au fait, tu as raison de la conserver : c'est la seule qui te reste, n'est-ce pas?

- Insolent!
- Moi? tu me prends pour un autre, petite! Jamais je ne te manquerai de respect, jamais! Tu n'es ni assez jeune, ni assez fraîche pour moi... S'il n'y avait que nous deux au monde, va... Mais si je te présentais ces messieurs & ces dames, cher vieux Georges? Pourquoi pas? je t'ai bien présenté à eux! Une ménagerie curieuse, en somme... ce qu'on pourrait appelér le petit trottoir galant & littéraire, les lorettes de la basse littérature & les journalistes de la basse galanterie... Cela te changera un peu du grand trottoir, des duchesses & des écrivains de la haute...
- Oh! oh! des gros mots, Guillan-le-Pensif? dit Sigismond du Rouvre, tout en chiffonnant la guimpe de sa voisine.
- Les plus gros sont les meilleurs, on les comprend mieux.
- Il est insupportable, cet être-là! s'écria Delphine en se levant pour s'en aller.
- Tu n'en sais rien, mon ange! répondit Cœurderoy. Cette petite dame qui s'en va, ajouta-t-il en s'adressant à Georges, est une affreuse mégère sans cœur, sans esprit, sans gorge, sans dents, sans rien qu'un aplomb du diable avec lequel elle subiugue les hommes, — des

bêtes à cornes! Telle que tu la vois, cette drôlesse dont toute la séduction gît dans deux yeux d'un noir d'enfer, — le noir de son âme! — elle a été la maîtresse d'un homme de talent, auteur dramatique applaudi, qu'elle trompait pour un cocodès cousin de je ne sais plus quel ambassadeur, car elle est pourrie de vanité par-dessus le marché... Elle a trompé le cocodès pour un grand prix de Rome, & le grand prix de Rome pour un clown du Cirque... Présentement, pour employer l'argot qu'on parle ici, elle est dans la dèche, le Messie ne donne pas pour elle... La mère Gédéon, qui est une bonne pâte de semme, lui sait l'œil... Si elle pouvait lui refaire la bouche par la même occasion!...

- Puits de science & de mélancolie, tu es bien cruel, ce soir! cria un homme jeune encore mais complétement chauve.
- Tout à l'heure, mon cher Marcel, tout à l'heure! répondit Cœurderoy, qui ajouta: Celui que tu vois là-bas, mon cher Georges, avec des cheveux gris, moins gris que lui, est un homme de lettres, ou plutôt de laiteries, puisqu'il hante plus ces vilains endroits-là que la Bibliothèque Impériale, où cependant il apprendrait une soule de choses qu'il ignore, telles que le mépris dû aux drôlesses & l'estime due aux honnêtes filles...
- On ne doit aux femmes que de l'amour, n'est-ce pas, tite Juliette?

- Tais-toi, satyre!... Cet homme de lettres donc, ce Sigismond du Rouvre, très-connu dans Landerneau, rédige à la Casquette de Loutre, un journal littéraire où l'on se moquerait de Jésus-Christ comme de Jean Journet, & de l'abbé de l'Épée comme de l'abbé Châtel, si cela devait rapporter un abonné de plus... Il n'est pas méchant, ce vieillard de trente-cinq ans, mais il est libertin comme Regnard, & il lui faut des Doguine & des Tontine à remuer à la pelle...
- Le fait est, dit Chiffonnette, que c'est sa nourriture quotidienne, à cet homme, les semmes!
- Prends garde, Chiffonnette, répondit en riant Sigismond; prends garde : je n'ai pas encore diné...
  - Goinfre!
- Cet autre monsieur, qui est à côté de cette autre dame, reprit Cœurderoy en désignant un grand beau garçon qui le regardait en sumant une cigarette, cet autre monsieur est encore un homme de lettres, mais d'une espèce à part... Il n'écrit jamais rien lui-même, quoiqu'il y ait aux vitrines des libraires trois ou quatre volumes signés de lui, tantôt de son vrai nom, tantôt du nom de son village natal, tantôt d'un nom sabriqué avec la tête du premier & la queue du second. Il n'écrit jamais rien lui-même... Trop

grand seigneur pour cela... Ah! fi!... c'est trop bourgeois !.. Il fait écrire, cela vaut mieux, parce que cela fatigue moins & rapporte davantage... Il a un atelier de confection, un bagne en miniature où il fait travailler, sous ses yeux, quatre ou cinq pauvres diables dont il est le garde-chiourme. Quand ses quatre ou cinq forcats ont confectionné soit un vaudeville en noix de coco, soit un roman en ivoire ou en os, Alexandre Duperron de Sablonville va porter ses produits là où on les achète, à Bébino ou à la Casquette de Loutre, quelquesois même à la Patrie & au Moniteur, en touche religieusement le prix & revient faire travailler ses nègresblancs, qu'il n'ose pas battre, mais qu'il nourrit de charcuteries avariées & d'espérances qui ne jouissent pas d'une meilleure santé. Ce n'est pas un écrivain, c'est un courtier de littérature... Et avec cela, les femmes courent après lui comme les hannetons après la chandelle, que c'est une honte... pour nous!... Casanova de Seingalt, quoi!

— Ce dernier mot me réconcilie avec toi, Jean! dit, en tortillant sa moustache, la dernière victime de Cœurderoy.

- Je le crois bien! répliqua celui-ci.

La gaieté des convives, attisée par les boules pyrogènes & pyrotechniques que Cœurderoy jetait dessus, allait un train d'enser. C'était un feu croisé de plaisanteries équivoques, un tohubohu d'exclamations gouailleuses qui éclataient sur toutes les lèvres & s'éparpillaient en étincelles brûlantes dans toutes les oreilles. Les voix de linottes des femmes se mêlaient aux voix de merles des hommes : on n'eût pas entendu Bossuet tonner.

Un nouvel arrivant eut sa part de la gaieté générale, — une averse! C'était un homme d'une quarantaine d'années, à tête chauve, à lunettes d'or, à cravate blanche, à habit noir, à portefeuille de maroquin vert, — une façon d'avocat en goguette, qui était en goguette sans être avocat. Il entra en sautillant, en souriant & en saluant comme on ne sautille plus que dans les bals de sous-préfecture, comme on ne sourit plus que dans les salons de Carpentras, comme on ne salue plus que sur les planches du Théâtre-Français; &, quand il eut bien sautillé, bien souri, bien salué, il fit le tour de la table pour baiser respectueusement la main aux femmes qui s'y trouvaient.

- C'est Victoriet! vive Victoriet! Victoriet for ever! criait-on.
- En voilà encore un que je te présente, cher Georges, dit Cœurderoy à son ami. M. Bonaventure Victoriet, magistrat de lettres, plus généralement connu sous le nom de la serviette de Cythère... Il faut qu'il essuie toutes les mains

de femme avec ses lèvres d'homme... C'est sa toquade, à ce pauvre diable... Mais il n'est pas méchant, lui, il ne mord pas... Ce n'est pas comme Adolphe Marcel, qui n'a pas de dents ou qui ferait mieux de ne pas en avoir plutôt que d'en porter de pareilles!...

- Trépignette n'est pas si difficile! murmura méchamment Marcel.
- Les crachats ne blessent pas, ils salissent seulement, & tu sais comment cela s'essuie, n'est-ce pas? répondit Cœurderoy en souriant tranquillement, après avoir pâli cependant sous cette allusion qui était une calomnie. Croiraistu, cher Georges, ajouta-t-il en s'adressant à son compagnon & en désignant du geste l'homme qui venait d'essayer de l'insulter, croirais-tu que cela a été un poëte, que cela a eu du talent, de la dignité, du courage & de la probité à l'époque où il avait encore des cheveux?... Aujourd'hui cela est chauve de partout, de la tête & du cœur, de la conscience & de l'esprit... Victoriet vous lèche les mains sous prétexte de les baiser : c'est un caniche; Adolphe Marcel lèche les bottes de ses amis sous prétexte de les nettoyer: c'est un laquais! Il y a des gens qui collectionnent des médailles, d'autres des tabatières, d'autres des timbres-poste, d'autres des cannes, d'autres des pipes : Marcel, lui, collectionne les soufflets. Il en a déjà onze. S'il t'ennuie,

dis un mot, & je lui complète sa douzaine...

- Tu es vraiment trop bon, monsieur Juvénal... des *Oursins!* dit en riant l'homme ainsi outragé.
- Il n'y a pas de quoi, Thersite. Je continue, puisque je me sens en voix...
- Mais si nous ne nous sentions pas en oreilles, nous? interrompit le jeune homme qui répondait au nom d'Anatole & que Chiffonnette disait être acteur de Montmartre.
- Quand on en a d'aussi grandes que les vôtres, mon joli monsieur, on doit toujours les avoir favorablement disposées! riposta Cœurderoy. Car, aiouta-t-il, ce n'est pas pour dire, mon joli monsieur, mais vous en avez une paire qui peut compter comme deux... La nature vous a avantagé au détriment de votre voisine, mon ennemie intime Juliette, qui les a petites, petites, petites, plus petites que ses boucles d'oreille...

Le « joli monsieur » allait se lever, furieux: il se rassit, aimable, en voyant la porte de la salle s'ouvrir & une dame entrer.

- La Reine de Saba! s'écria Du Rouvre, le pince-nez en arrêt.

## CHAPITRE VI

OU IL EST QUESTION D'UNE REINE DE SABA QUI N'A
AUCUN RAPPORT AVEC CELLE DE SALOMON
NI AVEC CELLE DE GOUNOD

A parler franc, c'était une merveilleuse personne que celle qui s'avançait ainsi, majestueuse comme une reine, ondulante comme une couleuvre, parée comme une châsse, dans cette salle de cabaret, au milieu de cette atmosphère nicotinisée, patchoulisée, alcoolisée comme toutes les atmosphères de cabaret — à femmes,

Son chignon de cheveux blonds frisés flottait derrière elle, sous un petit chapeau de garde-française brodé de perles & noyé de plumes blanches; un gilet de piqué blanc, fermé en haut par trois boutons d'or, s'échancrait par le bas d'une très-habile façon afin de mieux accu-

ser les contours divins d'une gorge que l'orfévre de la belle Hélène eût choisie pour le modèle de sa coupe d'or blanc; par-dessous ce gilet, une fine dentelle — transparente; par-dessus, une petite veste de soie flottante. Pas de robe : une jupe de taffetas de couleur mauve, retroussée par des tirettes qui laissaient voir un jupon agrémenté d'arabesques d'argent & des bas de soie rouge agrémentés d'arabesques d'or. Pour chaussure, des bottines de soie blanche à glands d'argent & à hauts talons, dans lesquelles on devinait de petits pieds mutins & bien cambrés. Une toilette insolente, — mais d'une insolence provoquante.

Sigismond du Rouvre passa sa langue sur ses lèvres comme un gourmet qui voit arriver un mets exquis.

— Sur ma foi, madame, s'écria-t-il enthousiasmé, je dirai de vous ce que disaient de la fille de Tyndare les vieillards assemblés devant la porte de Troie: certes, ce n'est pas sans raison que les Troyens & les Achéens aux richès cnémides endurent pour une telle semme des maux si affreux... Comme la fille de Tyndare, en esfet, madame, vous ressemblez aux déesses immortelles! J'envie le sort de Pâris & je plains celui de Ménélas!...

Celle qu'on appelait la Reine de Saba, en entendant ce compliment, sourit comme une

femme habituée à en recevoir, & s'avança vers le jeune acteur, en ce moment radieux.

— Oh! oui! oui! s'écria Victoriet en accourant baiser la belle main gantée de la belle arrivante. Oui! du Rouvre a raison, &, comme lui, j'envie le sort de Pàris, si je plains le destin de Ménélas!...

Victoriet achevait à peine sa phrase & son baiser, qu'on entendit à l'extrémité de la salle un cri rauque, une sorte de râle convulsif qui fit retourner toutes les têtes du côté d'où il partait.

- —Qu'as-tu donc, Jean? demanda Le Mayeur, très-pâle depuis un instant.
- Cette femme! cette femme! murmura-til d'une voix étranglée en désignant du regard la Reine de Saba, assise à côté du jeune acteur de Montmartre.
- Eh bien? demanda de nouveau Le Mayeur, plus pâle encore.

Cœurderoy se dressa debout & jeta un éclat de rire douloureux.

— Cette femme! répondit-il. Cette femme! C'est Messaline égarée sur le port d'Ostie à la recherche du débardeur philosophal!... Son débardeur d'aujourd'hui, c'est ce cabotin de barrière, un ensant! Messaline les prenait moins jeunes, au moins!... Et Claude, l'imbécile Claude, où est-il?... Claude! il est mort! ajouta Cœurderoy d'un air sombre.

- Monsieur! ces injures!... à une semme! devant moi! s'écria le jeune comédien de ban-lieue, en prenant une pose théâtrale d'un bon effet.
- Anatole! cher Anatole! je vous en supplie, laissez cet homme ivre!... lui dit sa belle maîtresse d'une voix suppliante, en le regardant avec des yeux pleins de tendresse. Laissez-le! partons! je ne suis venue que pour vous ici... Je n'y vois que vous... Partons, mon ami!... Partons!

Le jeune homme était fort embarrassé; d'un côté il était pris par l'envie de rester pour jouir de son succès de vanité; mais d'un autre côté, l'attitude de Cœurderoy était trop menaçante pour qu'il jugeât prudent de la braver.

— Partons, chère, puisque vous le voulez, partons! dit-il à voix basse. Mère Gédéon, nous réglerons une autre fois, ajouta-t-il en s'adressant à la cabaretière qui entraiten ce moment.

Georges Le Mayeur, pendant ce court débat entre le comédien & Cœurderoy, s'était levé, lui aussi, ne comprenant rien d'abord à l'émotion extraordinaire qui s'était subitement emparée de son ami, &, en tout cas, disposé à lui venir en aide s'il en était besoin; puis, aux paroles qui lui étaient échappées, il avait deviné ou cru deviner, & son émotion personnelle s'en était augmentée d'autant.

La « Reine de Saba, » qui en effet ne voyait dans toute la salle que l'homme pour lequel elle était venue là & nul autre, se disposait à se retirer avec lui, afin de le soustraire aux brutalités de langage & peut-être de geste de celui qu'elle appelait « l'homme ivre »: Le Mayeur lui barra le passage.

— Impéria! lui souffla-t-il à l'oreille en s'inclinant courtoisement devant elle.

La Reine de Saba tressaillit au son de cette voix.

— Monsieur !... murmura-t-elle en pâlissant à son tour. Georges! ajouta-t-elle avec une surprise pleine d'effroi.

— Cela se corse, & raide! dit Sigismond du Rouvre en ajustant son pince-nez & en se renversant en arrière pour mieux jouir du spectacle qui lui était offert comme dessert.

— Il faut que je vous parle, reprit rapidement Le Mayeur, toujours penché à l'oreille de la « Reine de Saba ». Il faut que je vous parle, non pas de moi, mais de vous &... de quelqu'un encore... de votre fille...

— Vous vous trompez, monsieur, je ne vous connais pas! répondit la Reine de Saba en reprenant tout à coup son sang-froid superbe & son air de souveraine impertinence. Je ne vous connais pas!...

- Et moi, me reconnais-tu, Messaline? cria

Cœurderoy en s'avançant à son tour vers celle que Le Mayeur avait appelée Louise. Me reconnais-tu? Je suis Claude! l'imbécile Claude! Claude le délaissé! Claude le...

En ce moment parut dans la salle du cabaret de la mère Gédéon, pâle aussi, mais d'une pâleur pour ainsi dire plus honorable, une jeune fille qui, sans prendre garde à rien ni à personne, cria à bout portant à Cœurderoy rugissant:

- Jean! Marie se meurt!
- Marie! Oh! râla Cœurderoy en se précipitant hors de la salle, bientôt suivi de la Borgnotte, aussi émue que lui.

Tout cela avait duré moins qu'un éclair, pendant lequel la « Reine de Saba » avait tressailli à deux reprises, électriquement.

- Partons, Anatole! murmura-t-elle avec agitation. Tenez, madame, payez-vous! ajouta-t-elle en jetant un louis à la mère Gédéon, immobile sur le seuil de la salle, ne comprenant rien à ce qui s'y passait.
- Mais, madame... murmura la mère Gédéon, interdite, en voyant que la « Reine de Saba » s'éloignait sans attendre sa réponse en monnaie.

Georges Le Mayeur avait disparu en même temps qu'elle.

- Eh bien! eh bien! elle s'envole comme cela,

sans nous dire adieu, la « Reine de Saba »? s'écria Sigismond du Rouvre, un peu dépité.

- C'est la saute de Cœurderoy! fit remarquer Marcel.
- Le fait est, ajouta Sablonville, que Cœurderoy excelle dans l'art de jeter un froid...
- De veau piqué carreau marin de la Belle poule au pôt ichomanie na ma Ninette... ajouta Sigismond, qui venait de se consoler en pressant tendrement le pied de sa voisine, qui avait repondu à sa pression.
- Si nous faisions un petit mistron? dit une des femmes en se rapprochant de la table de Sigismond.
- Des cartes? Fi! exclama celui-ci, toujours tourné vers sa voisine. Des cartes? Fi! Aimons! le reste est vain!

## CHAPITRE VII

OU LE SORCIER DEVIENT AGENT DE POLICE ET LA REINE DE SABA MARQUISE DE SAUGES

Une voiture de remise stationnait devant la porte du *Paillasson doré*: Impéria monta dedans, &, après elle, le jeune acteur du théâtre de Montmartre.

— Au boulevard, dit-elle d'un voix brève au cocher.

La voiture roula — comme savent rouler les coupés de remise.

A l'angle de la rue Notre-Dame-de-Lorette & de la rue La Rochefoucauld, il y eut un temps d'arrêt d'une minute ou deux provoqué par un de ces mille embarras de Paris chantés par Boileau. Georges Le Mayeur, qui avait couru jusque-là, cherchant de l'œil une autre voiture vide dans laquelle il pût monter pour suivre celle

qui emportait Impéria, s'arrêta aussi, anhélant. Les voitures sont nombreuses à Paris, surtout quand il fait beau; cependant il y a des heures où l'on n'en rencontre pas la roue d'une. Le Mayeur cherchait toujours du regard, maugréant, inquiet, car il avait intérêt à ne pas laisser échapper Impéria, maintenant qu'il la tenait, ou à peu près. Enfin un fiacre passa, dont les chevaux ne paraissaient pas trop fourbus pour des chevaux de fiacre — qui, on le sait, n'ont de commun, que la rime, avec des chevaux de sacre: Georges fit signe au cocher, qui s'arrêta.

— Vous voyez bien ce coupé vert? lui dit-il rapidement en lui montrant du doigt la voiture d'Impéria, qui venait de se remettre en marche. Il faut le suivre à distance, assez loin pour n'être pas remarqué des personnes qui sont dedans, assez près pour ne pas être exposé à le perdre de vue. Où il ira, allez! Il y a dix francs de pourboire.

— Suffit, bourgeois! répondit le cocher d'un air qui signifiait : « J'ai compris. Vous filez quelque particulier suspect; ce sera une bonne prise pour vous, & une bonne note pour moi. Vous serez servi comme il convient, mon agent! »

Et les chevaux de fiacre firent merveille, aiguillonnés — non par l'appât des dix francs promis à leur maître — mais par de vigoureux coups de fouet cinglés aux endroits faibles, parce que vides, les flancs.

Le coupé descendit le faubourg Montmartre, gagna le boulevard &, une fois là, modéra son allure, à la grande joie du cocher de fiacre, qui commençait à désespérer de gagner le pourboire & l'estime de son « agent. »

 Le particulier filé va aux Champs-Élysées, c'est sûr, murmura-t-il avec un sourire narquois particulier aux cochers parisiens, prosonds observateurs.

Le coupé semblait donner raison au fiacre. Il avait dépassé la rue Laffitte, puis la rue Taitbout, puis la rue de la Chaussée-d'Antin, & se dirigeait vers la Madeleine. A la hauteur de la rue Caumartin, il s'arrêta brusquement, & le couple qu'il promenait depuis une demi-heure descendit, le jeune homme d'abord, sa compagne ensuite.

— Payez cet homme, dit cette dernière au cabotin.

Le cabotin paya, &, après avoir payé, s'empressa d'offrir son bras à Impéria — qui le refusa en disant à voix basse :

— Nous sommes trop près de chez moi, mon cher Anatole... Éloignez-vous... Nous nous reverrons demain... un autre jour... mais ailleurs que dans ce vilain endroit où je vous ai rencontré ce soir... il y vient de trop vilaines gens!...

- Avec moi, Impéria, que pouvez-vous donc craindre? exclama le jeune homme en se redressant sur ses pieds comme un jeune coq sur ses ergots.
- Je ne crains absolument rien, mon cher Anatole, car je sais que vous êtes aussi brave que beau; mais je n'aime pas les mauvais lieux comme celui-là: ils sont trop mal fréquentés... Nous nous reverrons ailleurs... je vous écrirai... Adieu, mon ami, adieu!...

Le comédien de Montmartre se penchait pour prendre la main de sa belle amie & la porter à ses lèvres suivant les règles de la galanterie théâtrale; mais Impéria était trop préoccupée ce soir-là pour se prêter à cette courtoisie de son jeune premier, ni à n'importe quelle autre fantaisie: quand il releva la tête, étonné, il n'aperçut plus personne.

- Impéria! s'écria-t-il.

Un éclat de rire ironique, parti d'un fiacre lancé au galop, fut la seule réponse qu'il obtint.

— Insolent! murmura-t-il en s'adressant au fiacre, & en restant planté sur le trottoir de la rue Basse-du-Rempart, sans savoir quel parti prendre.

Impéria suivait la rue Caumartin avec cette

legèreté d'oiseau qui caractérise la démarche des Parisiennes, — même de celles qui ont le pied le plus étroitement ganté. De temps en temps, elle jetait un regard furtif par-dessus son épaule pour s'assurer que son compagnon de voiture avait bien la discrétion qui convient aux jeunes premiers, &, quoiqu'il lui fût prouvé qu'elle n'avait rien à redouter, elle hâtait le pas & semblait impatiente d'être arrivée chez elle.

Le fiacre roulait toujours, mais d'un trot qui n'avait rien d'excessif pour les pauvres chevaux qui y étaient attelés, ni rien de suspect pour la belle Impéria, rassurée au contraire par ce voisinage, car en ce moment la rue Caumartin était déserte, & les femmes seules, le soir, n'aiment pas les rues désertes : elles sont trop exposées, quand on les y rencontre, à être prises — pour ce qu'elles sont quelquefois.

Impéria quitta la rue Caumartin pour prendre la rue Boudreau, vers le milieu de laquelle elle s'arrêta. Le fiacre, qui l'avait suivie à distance, s'arrêta aussi, sans éveiller ses soupçons. Mais Georges Le Mayeur se garda bien de se montrer, de peur d'être reconnu à la lueur des becs de gaz qui éclairaient le devant de la maison où venait d'entrer la « Reine de Saba ».

Cette maison, supprimée depuis un an environ pour donner passage à je ne sais plus quelle nouvelle voie publique, était un petit hôtel d'une architecture fort élégante, dans le goût de son voisin de la rue Trudon, l'hôtel Rachel. Impéria demeurait-elle donc là? N'y était-elle qu'en visite? Voilà le point obscur qu'il s'agissait d'éclaircir.

Georges Le Mayeur pencha la tête par la portière de la voiture & dit au cocher respectueusement tourné vers lui, attendant ses ordres:

— Vous allez entrer dans cet hôtel, &, sans affectation, comme une chose toute naturelle, vous demanderez à qui il appartient; c'est le meilleur moyen de le savoir. Moi, je serais suspect au concierge, qui s'étonnerait de ma question & se refuserait à y répondre; vous, au contraire, vous aurez l'air d'un cocher à qui l'on a donné un nom pour un autre & qui est embarrassé.. Vous êtes intelligent, faites le niais; vous réussirez, & j'ajouterai alors dix francs au pourboire promis. Allez!...

Le cocher se gratta l'oreille, ce qui témoignait évidemment d'un certain embarras ou d'une hésitation quelconque. Gagner un louis ne lui répugnait pas, mais les moyens de le gagner ne lui semblaient pas infaillibles.

- Eh bien! qu'attendez-vous donc? lui demanda Georges d'une voix brève & sifflante.
- Ne fâchons pas mon agent, murmura le cocher en se décidant à quitter son siége. Après tout, ajouta-t-il, s'il y a du grabuge il est là

pour répondre... Cela le regarde! Je suis à couvert, moi...

Et il alla sonner à l'hôtel indiqué, dont il ne referma pas la porte, une fois qu'elle fut ouverte, parce qu'il voulait surveiller sa voiture de l'oreille, ne pouvant plus la surveiller de l'œil. Un agent, sans doute! Mais si cela n'avait pas été un agent?

Quelques minutes après, il ressortait triomphant — & refermait bruyamment la porte.

- Voilà, notre bourgeois, vint-il dire à Georges, le chapeau à moitié levé, dans une attitude qui tenait le milieu entre la familiarité & le respect. Le suisse, un vieux qui n'est pas malin & qui se laisserait tirer par un ensant tous les vers qu'il peut avoir dans le nez, le suisse m'a dit comme ça que l'hôtel appartenait au marquis de Sauges, un vieux aussi, & que la petite dame qui venait d'entrer était la marquise de Sauges elle-même, rien que ça, excusez! Là, vrai, mon agent, ne me donnez pas vingt francs, je ne les ai pas gagnés... Un louis, tout au plus... & encore l...
- C'est bon! Ramenez-moi au boulevard! interrompit Georges d'un ton sec.

Le cocher comprit qu'il avait eu la langue aussi longue que la mèche de son fouet & qu'il avait eu tort de la faire claquer si près de l'oreille de son « agent » — qui aimait peut-être le respect chez les subalternes, & ne souffrait pas leur familiarité. Il comprit, & remontant prestement sur son siége, il reprit le chemin du boulevard, où Georges le congédia après l'avoir

payé.

Georges Le Mayeur savait maintenant où trouver Impéria quand il le faudrait. Cette femme vipérine, à l'amour mortel, qui avait essayé sur son cœur ses crochets venimeux, pouvait devenir de nouveau fatale à quelqu'un de cher, & il voulait se trouver là pour la mettre hors d'état de nuire. C'était pour cela que, le matin, lorsqu'elle avait quitté, pour n'y plus revenir sans doute, son salon de nécroman, il s'était précipité à sa poursuite sans parvenir à la rejoindre à temps. C'était pour cela que ce soir aussi, lorsqu'elle avait quitté le cabaret littéraire de la mère Gédéon, où elle ne devait pas non plus revenir, il le devinait, il avait oublié tout pour s'attacher à ses pas & retrouver sa trace. Son Impéria d'autrefois s'appelait la marquise de Sauges, & tout lui faisait croire que la marquise de Sauges n'était autre que madame Louise Cœurderoy!..

La pente naturelle de ses réflexions l'amenant à cette conclusion, qui l'épouvantait, & tout ce qui avait précédé son départ du Paillasson lui revenant à l'esprit, il comprit que, s'il lui importait de connaître l'adresse de la femme, il ne lui importait pas moins de connaître la demeure

du mari; car si l'une était son ennemie, l'autre était son ami, son compagnon d'enfance, son presque frère, à qui il devait plus que jamais son amitié, ses consolations & son dévouement. La Borgnotte était accourue, folle d'une douleur vraie, prévenir Cœurderoy que la petite Marie se mourait, — une exagération de femme, sans doute, mais en tout cas un nouvelle sinistre pour un père comme Jean. En supposant Marie seulement atteinte d'une maladie quelconque, même légère, Georges Le Mayeur comprenait qu'il y avait encore là, pour son ami, un suffisant sujet d'alarmes & une suffisante cause de douleurs.

— Pauvre cher Jean! murmura-t-il, le cœur noyé de pitié. Etait-ce donc ainsi que je devais le revoir!

Un remise passait : Georges l'arrêta & se fit conduire en toute hâte rue de la Victoire, chez le docteur Stéphen, une jeune gloire médicale en qui il avait confiance. Le docteur était chez lui, par hasard, à cette heure avancée de la soirée; Georges le pria de venir avec lui.

La voiture monta vers Montmartre. Sur le boulevard de la Barrière Blanche, Georges pria le docteur Stéphen de l'attendre un instant, & il alla à la recherche du *Paillasson doré*, maintenant silencieux. Les dîneurs en étaient partis pour aller orner de leur présence les dissérents

cafés du quartier : il ne restait plus, dans la salle, soupant à leur tour, que la mère Gédéon & son mari, un ouvrier mécanicien intelligent & doux, qui suait chaque jour à boucher avec son travail les brèches que saisaient à son budget les pensionnaires de sa semme.

- Madame, dit Georges en saluant le mari avec plus de sympathie que la femme, je vous serais reconnaissant de vouloir bien me donner l'adresse de mon ami Cœurderoy. C'est un ami d'enfance retrouvé par moi aujourd'hui, & vous comprenez bien que je ne l'ai pas retrouvé pour le perdre... Il est parti si vite, ce soir, lorsqu'on est venu lui apprendre que sa fille était malade, que je n'ai pu le suivre... Dites-moi, je vous en prie, où est sa demeure... dans le voisinage, sans doute?
- Monsieur, répondit la mère Gédéon embarrassée, nous n'avons pas l'habitude de livrer ainsi aux étrangers l'adresse de nos habitués, que cela pourrait contrarier... Vous êtes venu ce soir avec Cœurderoy, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison... Tous les jours nos clients amènent dîner avec eux des gens à qui ils seraient bien sâchés d'indiquer leur domicile... Je suis désolée de vous refuser...
- Madame, reprit Georges en fronçant le sourcil avec impatience, je ne suis pas ce que vous supposez si facilement, puisque je suis un

ami de Cœurderoy & qu'un ami n'est pas un créancier... J'ai été chercher, je ramène avec moi, dans une voiture qui est à votre porte, un médecin pour soigner, pour guérir la petite Marie...

— Cité des Bains, boulevard Rochechouart, un peu avant la rue du Théâtre, dit M. Gédéon, impatienté à son tour des façons soupçonneuses de sa femme envers Georges, dont la sincérité était si évidente. Tenez, je vais vous y conduire, car vous pourriez ne pas trouver, la nuit surtout, ajouta M. Gédéon en se levant sans achever son souper commencé.

## **CHAPITRE VIII**

OU IL EST DÉMONTRÉ QUE LE DÉVOUEMENT EST UNE FLEUR QUI POUSSE DANS LES, PLUS PAUVRES CERVELLES, COMME LA GIROFLÉE SUR LES PLUS PAUVRES MURAILLES

Georges & M. Gédéon marchaient le long des boulevards, suivis de la voiture, où s'était refusé à monter le mari de la cabaretière.

- Vous êtes père, sans doute, monsieur? lui demanda Le Mayeur.
- J'ai un fils, oui, monsieur, répondit M. Gédéon.
- Je comprends alors, dit Georges sans ajouter autre chose.

On arriva sur le boulevard Rochechouart, devant une grille qui fermait un escalier.

- C'est ici, monsieur, dit M. Gédéon. La voiture s'arrêta, le docteur Stéphen en descendit, & les trois hommes gravirent les quinze ou vingt marches qui conduisaient à la Cité des Bains.

M. Gédéon avait eu raison de dire à Georges qu'il ne pourrait pas s'y reconnaître, à cette heure de nuit où toutes les maisonnettes de la Cité étaient closes & endormies, ou à peu près, &, en tout cas, plongées dans l'obscurité, deux ou trois exceptées. Il avait eu raison de s'offrir à lui servir de guide dans ce dédale de jardinets, en ce moment pleins de parfums : Georges s'y serait certainement perdu. La Cité des Bains est un vaste espace compris entre le boulevard Rochechouart & la rue des Acacias d'une part, &, de l'autre, entre la chaussée des Martyrs & la place du Théâtre de Montmartre. La spéculation n'avait pas encore songé à bâtir là de hautes maisons en pierre de taille; on n'y voyait, je viens de le dire, que des maisonnettes en plâtre, presque en carton, & d'un étage ou deux au plus, mais presque toutes entourées de quelques arbres & de quelques fleurs. Cela ne coûtait pas trop cher & cela valait tout autant pour des gens modestes, employés, artistes, ouvriers ou gens de lettres. Ce n'était pas une caserne, comme beaucoup de cités parisiennes; ce n'était pas non plus un phalanstère : c'était une réunion de ruches bourdonnantes durant le jour & silencieuses pendant la nuit. Cœurderoy avait

bien choisi, pour sa fille & pour lui, en venant se fixer là.

— Nous sommes arrivés, messieurs, dit M. Gédéon en désignant une de ces humbles maisonnettes. Si vous voulez le permettre, ajoutat-il, je vais monter le premier, afin de prévenir madame Jean... Je ne serais pas fâché d'avoir des nouvelles de la santé de la petite fille...

Au bruit des pas & des voix sur l'escalier, une porte s'ouvrit & la Borgnotte parut sur le seuil, une bougie à la main. Elle avait sur le visage des traces de larmes essuyées à la hâte.

- Il m'avait bien semblé, en effet, reconnaître votre voix, monsieur Gédéon, dit-elle en essayant de sourire pour faire bon accueil aux survenants.
- Un ami de M. Jean & un médecin pour la petite, dit M. Gédéon.
- Entrez, messieurs, reprit la Borgnotte en rougissant deux ou trois fois coup sur coup, sans savoir pourquoi.

Georges & le docteur Stéphen entrèrent, suivis de M. Gédéon, dans une chambre d'une propreté flamande & meublée de vieux meubles en chêne bruni par le temps : bahuts, dressoirs, crédences, garnis de vieilles faïences de Rouen, de Nevers, de Delft, sur lesquelles courait la lumière que la Borgnotte tenait à la main.

- Où est l'enfant? demanda le médecin.

- Où est Jean? demanda Georges.
- Marie va mieux, monsieur, répondit timidement Trépignette. C'était une crise comme elle en a quelquefois... Elle est très-nerveuse, la chère petite, très-nerveuse, monsieur... A l'approche de l'orage, cela lui prend... on la croit morte.
- Mais il n'y a pas eu d'orage aujourd'hui, & il n'y en aura pas cette nuit, fit observer le médecin.

La Borgnotte rougit de nouveau, embarrassée par les regards fixés sur elle.

— Oui, sans doute, monsieur... Il n'y a pas eu d'orage... mais c'est tout comme... Jean était en proie à quelque surexcitation extraordinaire, sa fille l'a devinée & ressentie à distance... Je vous demande pardon, monsieur... moi, je n'y comprends rien, mais cela est ainsi... Cette ensant-là ne ressemble pas aux autres petites filles de son âge... Quand son père est joyeux, elle se porte bien; quand il est triste, elle soussire, même lorsqu'elle n'a aucune raison de savoir s'il est triste ou gai, puisque souvent il n'est pas là & que d'ailleurs il s'essorce toujours de montrer un bon visage à sa fille, sa seule assection au monde, puisqu'il ne veut pas de la mienne... & que...

Les derniers mots de cette singulière confidence s'achevèrent dans un sanglot aussitôt réprimé.

- Ah! monsieur Gédéon, je suis bien malheureuse! murmura la Borgnotte en pleurant silencieusement.
- Ne puis-je voir cette ensant, madame? demanda pour la seconde sois le docteur Stéphen.
- Ne puis-je voir Jean? demanda pour la seconde fois Le Mayeur.
- Jean s'est ensermé avec sa fille voilà bientôt trois heures; il l'a couverte de caresses en entrant, car il croyait la trouver morte, d'après ce que je lui avait dit... L'ensant, en le voyant, est revenue à elle comme par miracle... Il m'a renvoyée d'un air farouche, je l'ai entendu crier & pleurer comme une semme, comme je pleure moi-même toutes les sois que je le vois ainsi; puis le silence s'est sait dans la chambre de la petite Marie... Sans doute elle s'est endormie, & Jean veille sur son sommeil, comme cela lui arrive souvent pendant des nuits entières...

Georges fit un pas vers la porte de la chambre voisine.

- Ah! par pitié, monsieur, n'allez pas là! ne frappez pas! n'appelez pas! Jean me chasserait! murmura la Borgnotte en se précipitant tout éplorée pour empêcher Le Mayeur d'avancer.
- Mon enfant, dit ce dernier à Trépignette, éclairez ces messieurs; moi je reste ici. Il faut absolument que je parle à Jean... J'attendrai...

Adieu, & merci, docteur; servez-vous, je vous prie, de la voiture, & renvoyez-la-moi ici... Monsieur Gédéon, je vous suis très-reconnais-sant de votre obligeance...

— Oh! il n'y a pas de quoi, répondit le mécanicien.

La Borgnotte obéit sans réfléchir, uniquement parce qu'il était dans sa nature d'obéir, & que d'ailleurs Georges lui inspirait une confiance mêlée d'un vague respect qu'elle ne savait à quoi attribuer, mais qu'elle ressentait. Elle alluma une seconde bougie, qu'elle posa sur la table, puis, avec l'autre, elle éclaira le docteur Stéphen jusqu'à la grille de la Cité.

Quand elle revint, elle trouva Le Mayeur l'oreille collée à la porte de la chambre où reposait Marie, épiant le moindre bruit, le moindre indice qui lui permît d'élever la voix & de faire savoir à son ami Jean qu'il était là.

— Oh! l'enfant dort, cela est certain! dit la Borgnotte, assez embarrassée de la contenance qu'elle devait tenir devant un étranger, à cette heure de la nuit, dans les circonstances singulières où ils se trouvaient l'un & l'autre.

Elle allait & venait dans la chambre avec précaution, rangeant des choses qui n'étaient pas dérangées, gênée enfin, & très-visiblement, par la présence de Georges Le Mayeur qui la regardait faire avec intérêt, sans songer à l'embarras où il la mettait précisément par cet examen silencieux.

- Mon enfant, dit-il enfin de sa voix la plus douce, asseyez-vous près de moi, en face de moi, sans crainte : nous avons à causer ensemble.
- Avec moi, monsieur? s'écria la Borgnotte, effrayée. Mais je ne sais pas causer, monsieur; mais je ne suis qu'une pauvre ignorante! mais je ne suis qu'une bête, comme m'appelle Jean!
- Une chère bête en tout cas, mon enfant, car il ne parle de vous qu'avec affection. Mais, du reste, vous n'aurez pas d'efforts à faire avec moi; vous avez eu du chagrin ce soir: je n'entends pas vous satiguer davantage. Seulement, j'ai besoin de tenir de vous certains détails que Jean resuserait de me donner lui-même... Jean est mon plus vieil ami, je l'aime beaucoup...
- Moins que moi, monsieur! exclama naïvement la Borgnotte en joignant les mains & en levant vers le ciel, comme pour le prendre à témoin de la sincérité de son aveu, le seul œil qu'elle eût de bon & de beau sur deux.

Georges ne put s'empêcher de sourire.

- Il y a bien un peu d'intérêt dans votre amour? dit-il.
- De l'intérêt? Ah! monsieur! vous ne savez donc pas que mon pauvre Jean est pauvre, sans être misérable toutesois... Ce qu'il gagne

passe presque entièrement dans l'achat de toutes ces vieilleries dont nos quatre chambres sont pleines... Et puis, il y a sa fille, la chère mignonne, dont il satisfait aveuglément tous les caprices, heureusement peu ruineux... Avec ce qui reste, il faudrait que je fisse des miracles d'économie... afin d'arriver à joindre les deux bouts, sans dettes criardes... De l'intérêt? Ah! je serais bien malavisée de rester avec lui pour cela!

- Aussi est-ce pour autre chose, mon en-
- Pour autre chose? Et pourquoi donc, grand Dieu! Il est maussade, il ne me dit jamais une parole aimable, il gronde & crie sans cesse à propos de rien... Brutal! oui, bien brutal! mais bon aussi, monsieur, bon par fougades comme du bon pain... Ah! tenez, en songeant à toutes sortes de choses en ce moment, je me reproche d'avoir pu vous dire qu'il était brutal... Ah! monsieur, qu'il est bon! Îl y a chez nous, chez lui plutôt, de vieilles faïences auxquelles il tient comme à la prunelle de ses yeux, je ne sais pas pourquoi, car enfin, ce n'est pas beau, ces vilaines faïenceries-là... cela ne vaut pas les belles porcelaines qu'on voit dans les bazars... Un jour, comme il regardait ses tessons avec une tendresse dont j'étais jalouse (je suis jalouse de tout à propos de lui, monsieur!) il se

mit à me regarder aussi, &, d'une voix qui me remua toute, des pieds à la tête, car elle sonnait du meilleur son que j'eusse entendu jusquelà, il me dit, en m'attirant sur ses genoux & en me baisant sur mes pauvres yeux contrefaits: « Écoute, la Borgnotte... voici des bibelots auxquels j'attache le plus grand prix, d'abord parce qu'ils sont beaux & rares, ensuite parce qu'ils m'ont coûté cher... Eh bien! ma fille, si jamais, en les rangeant, en les époussetant, tu avais le malheur d'en casser un seul, verre ou poterie, assiette ou buire... (je me mis à trembler comme la feuille à cette pensée, le sachant violent au delà du possible...) si jamais tu avais le malheur de casser une seule de ces précieuses inutilités auxquelles je tiens tant, je t'en supplie, ne t'en émeus point, ne va pas te trouver mal de désespoir en songeant au mien, & surtout à mon irritabilité nerveuse : comme tu ne l'auras pas fait exprès, je n'aurai rien à te dire, &, quoique je n'aie pas une passion folle pour toi, sache bien que tu m'es cent fois plus chère que des pots!... » Ah! monsieur, ce n'est pas un homme méchant qui parle ainsi!... Pauvre cher Jean! il souffre, il est malheureux de je ne sais quoi... un souvenir du passé dont je suis jalouse aussi... Vous voyez bien, monsieur, que nul intérêt vil ou petit ne guide mon amour pour lui...

- Il y en a toujours un au fond des plus

pures actions humaines, mon enfant; &, puisque vous ne voulez pas vous confesser à moi, je vais vous confesser malgré vous... Vous aimez ardemment, aveuglément Jean, c'est vrai.... Mais si vous êtes heureuse que vos voisins & vos amis vous appellent madame Jean, vous seriez plus heureuse encore de vous entendre appeler madame Cœurderoy...

La Borgnotte poussa un cri & chancela, comme foudroyée par l'étonnement.

- Monsieur... monsieur... murmura-t-elle, qui a pu vous dire... vous révéler ce secret que je gardais enfoui au plus profond de mon âme?... Jamais je n'en ai ouvert la bouche à personne... jamais surtout je n'en ai parlé à celui que cela concerne, & qui peut-être m'eût chassée en se moquant de moi... Ah! Dieu! s'il apprenait jamais... Mais qui a pu vous dire cela, monsieur? Je m'épuise à chercher sans trouver... à moins que dans mon sommeil... ou bien... Oui, je me rappelle maintenant... J'ai été consulter un sorcier... un homme qui fait métier de deviner les plus secrètes pensées des gens... Mais cet homme, ce n'est pas vous, car il est vieux, tandis que vous êtes jeune...
- Ce n'est pas moi, en esset, mon ensant... Mais rassurez-vous, personne ne m'a rien dit & vous n'avez rien dit à personne... seulement j'ai deviné cela... en vous voyant... en vous en-

tendant parler... comme on devine une seur à son parsum, un oiseau à son chant... Votre âme sent bon l'honnêteté, mon ensant; votre voix chante le dévouement, & elle le chante juste... J'ai compris que, pour mieux vous dévouer, pour vivre plus honnêtement encore, vous vous souhaitiez ardemment d'être la semme de Cœurderoy au lieu d'être sa maîtresse... Vous ne trouvez pas que cela soit suffisant, la sympathie : vous avez soif d'estime... Ai-je bien deviné?...

La Borgnotte, toute sanglotante, tomba à genoux devant Georges Le Mayeur, qui s'empressa aussitôt de la relever.

— Ah! monsieur! monsieur! murmura-t-elle à travers ses larmes. Qui donc êtes-vous pour surprendre ainsi les secrets d'une pauvre âme? Oui, je voudrais épouser Jean, non pas afin de valoir mieux aux yeux des autres, mais afin de valoir davantage aux siens... Je n'en continuerais pas moins à être sa servante dévouée, obéis-sante, mais... il ne pourrait plus me chasser... & je veux rester toujours avec lui jusqu'à la mort, & par delà, s'il y a un par delà pour les filles d'aussi peu que moi... Et puis, monsieur, ce n'est pas à moi que je songe en désirant si ardemment cela, c'est à lui, c'est-à-dire à sa fille, qui deviendrait ainsi la mienne aux yeux de la Loi comme elle l'est aux yeux de moncœur...

Jean ne fera pas de vieux os, monsieur, j'en ai le pressentiment... Il faut une mère à sa fille pour le jour où elle n'aura plus de père...

— Mais, malheureuse enfant! s'écria Georges, cette mère que vous voulez être, une autre l'est, celle de la Nature & de la Loi... Une autre...

Georges s'arrêta en voyant la Borgnotte chanceler & chercher à se retenir à la table.

- Ah! monsieur! monsieur! murmura-t-elle d'une voix pleine de notes brisées.
- Je devais vous apprendre cette douloureuse vérité, mon enfant, répondit Georges, ému & comme se reprochant la cruauté nécessaire dont il venait de se rendre coupable. Je vous demande pardon, mais il le fallait! ajouta-t-il. Madame Louise Cœurderoy, la femme légitime de Jean, la mère légitime de Marie, madame Louise Cœurderoy...
- Est morte! ajouta tranquillement Jean en apparaissant subitement sur le seuil. Bonsoir, la Borgnotte! viens m'embrasser, ma fille! Bonsoir, vieux Georges! tu as bien fait de revenir... Je suis content, mes amis, Marie est encore une souvée! ajouta Cœurderoy avec un sourire rayonnant, presque sublime de folie.

## CHAPITRE IX

CE QU'IL Y A DANS LE CŒUR D'UN PÈRE ET DANS LA CHAMBRE D'UNE ENFANT

Georges Le Mayeur regarda son ami avec étonnement, puis bientôt avec inquiétude, en se demandant s'il avait affaire à un fou ou si luimême ne l'était pas.

— Me serais-je trompé? murmura-t-il, sans perdre un seul instant de vue Cœurderoy, qui souriait en le regardant. Me serais-je trompé? Cette lamentable scène de ce soir ne serait-elle qu'un jouet de mon imagination surmenée par mes absurdes efforts de chaque jour? Impéria ne serait-elle pas mon Impéria d'autresois & la semme de mon pauvre Jean? Pourquoi son émotion en m'apercevant? Pourquoi surtout l'émotion de Jean à son aspect? Pourquoi cette ironie & ce mépris à propos d'une inconnue?

Pourquoi l'aurait-il appelée Messaline & se serait-il appelé Claude? Non, non! je n'ai pas rêvé! Mais alors, si je n'ai pas rêvé, Jean rêve donc, lui, pour venir parler ainsi de sa femme au passé, & d'une vivante comme si c'était une morte?...

Le Mayeur aurait continué à dépenser ainsi tous les points d'interrogation qu'il avait à sa disposition, si Cœurderoy ne l'avait interrompu en lui disant, avec cette tranquillité qui l'inquiétait si fortement :

- Viens voir dormir Marie, mon vieux Georges! Un sommeil d'ange! Viens aussi, la Bor-. gnotte... C'est ta fille aussi, Marie... Tu la soignes & la mignonnes comme si elle était née de tes propres entrailles, &, par le fait, à cause de tes soins, de tes tendresses, de ton dévouement de chaque jour, de chaque minute, tu es devenue sa seconde mère... Je te dois bien quelque chose pour te remercier comme tu le mérites, & j'entends te remercier prochainement... Tu crois que tu seras plus heureuse en t'appelant madame Cœurderoy? Eh bien! tu t'appelleras madame Cœurderoy, mon enfant... Et cela, pas plus tard que la semaine prochaine... le temps de commander mon habit de noce & de choisir mon garcon d'honneur...
- Mais, cher Jean... dit Le Mayeur, qui n'y comprenait plus rien.

— Mais, cher Georges, répondit Cœurderoy en souriant, tu ne veux donc pas voir dormir Marie?...

Georges comprit qu'il devait se taire & attendre, &, en attendant, il suivit son ami dans la seconde chambre sur le seuil de laquelle il venait de lui apparaître.

— Eh bien! Trépignette? ajouta Cœurderoy en s'adressant à la Borgnotte qui, debout, tour à tour rougissant & pâlissant, n'osait croire ses oreilles & ses yeux de tout ce qu'elle entendait & voyait.

La Borgnotte, après avoir un peu hésité, entra dans la Chambre de l'enfant.

La Chambre de l'enfant — car tel était le nom que lui donnait toujours Cœurderoy — aurait pu être la chambre d'une grande personne, qui aurait été heureuse de l'habiter. La main féminine d'un père passionné s'y trahissait jusque dans les moindres détails : on y respirait la poésie & la virginalité à pleins yeux. C'était bien la chambre d'une âme.

Le lit dans lequel reposait Marie, blanche comme la fine toile de Hollande dont étaient tissés ses draps, & souriante comme ces statues de marbre qu'on met sur les tombeaux, — ce lit était une merveille par la profusion & l'élégance des détails de son ornementation, qui disait clairement sa date. Un baldaquin, soutenu par des

allégories-Renaissance, le surmontait. Son dossier, à fronton, était habilement travaillé. Une couronne ducale, placée au milieu du chevet, au-dessous d'enroulements en haut-relief, & reproduite au milieu de la corniche à modillons, disait clairement aussi qu'il avait dû être extrait violemment, sous la première Révolution, de quelque château de province, par quelque membre de la fameuse Bande Noire à qui tant d'amateurs plébéiens sont redevables de tant de richesses aristocratiques. La garniture - gouttières, ciel, courtepointe - avait dû être adaptée après coup, longtemps après, car elle jurait un peu avec le bois, mais fort agréablement. Sur la perse de laine à ramages un peu fanés. qui fermait le lit du côté de la muraille, était une Vierge en ivoire & son divin bambin, d'un travail exquis. Un Christ en croix eût attristé les regards de l'enfant à son réveil, - Jean l'avait compris.

Une commode ventrue, en bois de rose, dont les cuivres reluisaient comme des louis récemment frappés; un petit chiffonnier, également en bois des îles & à coins dorés; un guéridon en laque de Chine; un fauteuil flamand, en chêne, à bras & à pieds tors; deux chaises flamandes, en chêne aussi, & montées en canne; un dressoir à deux corps, décoré de bas-reliefs, de figures & d'ornements fouillés avec un art &

une patience infinis, complétaient cet ameublement, qui avait dû coûter bien du temps & bien de l'argent à Cœurderoy pour le rassembler.

Ce n'était pas tout encore. Le dressoir & la commode étaient illustrés d'une foule de ces adorables futilités, aujourd'hui à la mode sous le nom ridicule de bibelots, & dont aucune ne pouvait blesser le regard & le goût délicat d'une petite fille destinée à devenir bientôt une jeune fille. Ainsi, parmi les faïences italiennes & francaises, on voyait une figurine d'enfant, en terre cuite, du sculpteur Duquesnoy, d'une irréfragable authenticité, - un ange en adoration, qui avait dû faire partie de quelque reliquaire en bronze doré de la fin du treizième siècle, - une sainte Catherine, copie en ivoire du bois de Lucas de Leyde, - un groupe en bois sculpté, peint & doré, qui avait dû faire partie d'un rétable du seizième siècle, — une buire orientale, en bronze gravé & doré, - un aiguière en étain, décorée d'ornements en relief, avec son bassin aussi décoré de médaillons & de mascarons que Cœurderoy, qui s'y connaissait, attribuait à Francois Briot, probablement pour avoir vu son pendant au musée de Cluny, - un petit coffret en cuivre doré, dont la serrure était un pur chefd'œuvre, & dans lequel était le trésor du pauvre Jean, la première mèche de cheveux blonds de Marie & une bottine cendrillonnienne, ayant sans doute appartenu à l'infidèle Louise, — enfin, dominant tous ces bijoux artistiques des mille seux de ses facettes, un miroir slorentin à bordure en ser damasquiné d'or, avec des arabesques repoussées au marteau, dans lequel la douce Marie oubliait souvent de se regarder, car sa mère avait gardé pour elle toute sa coquetterie sans en vouloir distraire une seule parcelle en saveur de sa fille.

Aux fenêtres, & par-dessus des rideaux en guipure d'autel, pendaient d'autres rideaux en damas blanc agrémentés d'orfrois d'argent & cannetillés d'or, comme les dalmatiques phrygiennes.

Involontairement, devant ce qu'il voyait, Georges Le Mayeur oublia ce qu'il venait d'entendre: son esprit fut distrait de son épineuse préoccupation par les jouissances de son regard.

- C'est un sanctuaire, cette chambre! s'écriat-il avec admiration.
- N'est-ce pas? répondit simplement Cœurderoy, toujours souriant parce que toujours rassuré.
- Oui, reprit Georges en s'arrêtant devant chaque chose pour l'examiner plus à loisir; oui, un sanctuaire...
- Dont je suis l'humble prêtre, & dont voici le Dieu rayonnant! ajouta Cœurderoy rayon-

nant lui-même, en étendant la main vers le lit de l'enfant.

- Cher vieux Jean! murmura Georges, attendri & admirant à son tour le trésor que son ami contemplait avec des yeux si chargés d'amour paternel.
- C'est ma seule religion, cette ensant-là, vois-tu! reprit Cœurderoy. Pour tout autre chose je ne suis qu'un païen digne de mépris peut-être; mais pour Marie, je suis bigot! Ce lys me parsume de sa douce odeur! Cette étoile tombée du ciel m'éclaire de sa douce lueur! Ma vie ne vaut que par elle; sans elle, je marcherais dans la boue & dans les ténèbres!... Oh! crois toujours, douce fleur! brille toujours, douce étoile!

Comme il se retournait pour déplacer la lumière qui pouvait gêner le sommeil de sa fille, Cœurderoy aperçut la Borgnotte, agenouillée & pleurant silencieusement.

— Veux-tu te relever bien vite, chère bête! lui dit-il vivement, d'un ton bourru qui cependant caressa l'âme de la jeune femme en traversant ses oreilles. Veux-tu te relever & ne plus pleurer! Si Marie allait t'entendre dans son sommeil de petite fée qui sait tout & voit tout, elle se réveillerait pour me gronder & ne pourrait plus se rendormir... Allez-vous-en vous

coucher, vite, vite! ou... je... ne... vous.. épouse pas! na! Allez, ma mie, allez!

La Borgnotte, obéissante comme toujours, se releva, essuya son visage mouillé de larmes moins âcres que celles qu'elle avait versées une heure auparavant, &, avant de disparaître, elle jeta sur Cœurderoy un long regard plein de reconnaissance, — le regard du chien pour son maître.

— Elle l'aime bien, la pauvre créature! pensa Le Mayeur, qui avait surpris ce regard, pour furtif qu'il eût été.

Il y a un Dieu pour tout le monde — mais surtout pour les gens qui savent aimer : la Borgnotte se retira dans le petit cabinet que meublait un seul meuble, une couchette de pensionnaire, se déshabilla, se coucha, & dormit du meilleur sommeil qu'elle eût jamais goûté.

— Et maintenant que tu as vu la chambre de l'idole, veux-tu voir la cellule du prêtre? demanda Cœurderoy à son ami en enlevant la bougie rose qui brûlait dans l'une des branches d'un lustre flamand, en cuivre poli, placé sur la table, & en se dirigeant vers une portière en vieille tapisserie de haute lice à figures.

Georges ne répondit rien, mais il suivit Jean où celui-ci le menait, espérant tirer de lui une explication quelconque de ses étranges allures de la soirée. Au moment où, la tapisserie relevée, les deux amis entraient dans la « cellule du prêtre, » une heure du matin sonnait à l'horloge de la Cité des Bains.

## CHAPITRE X

OU, APRÈS AVOIR ÉTÉ QUESTION DE LA CHAMBRE DE L'ENFANT-IDOLE, IL EST QUESTION DE LA CHAMBRE DU PRÊTRE-PÈRE

Cœurderoy avait eu raison d'appeler sa chambre une cellule, car ce n'était pas autre chose qu'un logis d'ascète, composé d'un lit, d'une table & d'une chaise.

Il est vrai que le lit, quoique garni d'un seul matelas, était en bois sculpté du seizième siècle, avec courtines & gouttières en damas rouge pâli par le temps. Il est vrai que la chaise était en bois sculpté, comme le lit, & ornée d'arabesques en relief. Il est vrai que la table était en noyer bruni, à pieds sculptés, & décorés de griffons & de chimères, de la même époque que le lit. Mais, à part cela, aucun autre meuble.

Les murs étaient nus, hormis un seul endroit,

dans l'angle de la pièce, où était accrochée une toile peinte à la manière espagnole, sombre, fuligineuse, qui n'en faisait que mieux valoir deux ou trois notes rouges, sonores comme des coups de clairon dans une solitude. C'était un portrait de femme jeune, très-belle, blanche & blonde, avec des yeux de velours noir & des grenades plantées en pleine chevelure. Une toile sans cadre, déchirée du haut en bas, peut-être avec les ongles, peut-être avec un couteau.

Les regards de Georges Le Mayeur tombèrent d'aplomb sur cet étrange portrait, aux premiers pas qu'il fit dans la chambre.

— C'est tout ce qu'il me reste d'elle, avec une bottine que n'eût pas pu chausser Cendrillon! dit Jean, qui avait surpris ce regard, en allant fixer la bougie qu'il tenait à la main dans un chandelier de ser à six branches placé sur la table, à côté d'une écritoire de Faënza, dont l'encre était séchée depuis longtemps.

Georges tressaillit des pieds à la tête.

— C'est elle! bien elle! murmura-t-il en sermant les yeux pour échapper à cette vision souriante & dangereuse comme une sirène.

Jean fit signe à son ami de s'asseoir, &, tout en promenant de long en large dans la chambre, il ajouta:

— C'est ici que je vis, Georges: ma vie tient entre ces quatre murs. Quand je sors, je ne dépasse pas le boulevard extérieur, où viennent mourir les bruits odieux de Paris. Quand je veux savoir quelque chose, je vais dîner au cabaret Gédéon, comme ce soir, & j'apprends en une heure plus de nouvelles, plus de cancans, plus de médisances qu'il ne s'en imprime en un an dans la Casquette de Loutre de Sigismond du Rouvre, car la Casquette de Loutre, malgré ses audaces, ne jouit pas précisément des immunités dont elle abuserait volontiers si elle s'imprimait à Londres ou à Bruxelles, & les choses qu'on ne peut pas écrire, par peur de la sixième chambre, on est fieureux de les dire dans les parlottes artiftiques & littéraires où grouillent les Lousteau, les Blondet, les Rubempré de Balzac, au Rat mort, à la Brasserie des Martyrs, à la Belle-Poule, au Paillasson doré, qui sont les Café Procope de ce temps... Ah! on en apprend là de belles, avec ces beaux esprits buveurs d'absinthe & culotteurs de pipes!... Si i'étais curieux, j'aurais de quoi satisfaire ma curiosité!... Mais je ne suis pas curieux... Si je me mêle de temps en temps à cette Cour des Agités du journalisme, si je trempe parfois le bout de mon esprit dans cette levûre intellectuelle, dans cette spuma cervicis qui fait fermenter la littérature moderne & lui donne ce montant avec lequel se grisent les lecteurs blasés, c'est parce que je suis fabricant de vaudevilles dits abracadabrants & qu'il faut bien que je me tienne au courant de l'abracadabrantisme... Quand je pourrai me retirer tout à fait en Huronie, loin de ces aimables chenapans de plume & de ficelles, loin de ces spirituels coquins de lettres, & des belles coquines leurs adorées, je le ferai avec l'empressement d'un Huron dépaysé... J'ai la nostalgie de la solitude, comme tous les gens nés en plein bruit... Et puis, je songe sans cesse à Marie, à cette plante délicate que l'atmosphère parisienne étousserait comme elle en a étoussé tant d'autres plus robustes...

— Je le pense comme toi, vieux Jean, répondit Georges, & c'est pour cela que je t'ai offert... ce que tu as accepté. Je ne sais pas s'il est encore de beaux jours pour la France, comme le chante la chanson patriotique connue; je t'affirme seulement qu'il y aura encore des jours heureux pour toi, pour ta chère petite Marie & pour la pauvre Borgnotte, dont le dévouement mérite en esset d'être récompensé, mais d'une autre récompense que celle que tu lui as promise ce soir, car celle-là est impossible...

A ce dernier mot, Cœurderoy s'arrêta droit devant Le Mayeur, fronça le sourcil d'un air soupçonneux, presque méchant, &, plongeant son regard fauve dans celui de son ami:

- Pourquoi... impossible? lui demanda-t-il lentement.

- Parce que... impossible! répondit Georges avec fermeté.
- Ah! murmura Cœurderoy, en reprenant sa promenade à travers la chambre & en cessant de regarder son ami.

Il y avait un étonnement profond dans cet Ah!—tout un monde d'étonnements. Cela signifiait : « Pourquoi Georges me dit-il que c'est impossible? Qu'en sait-il? Il n'en peut rien savoir, puisque je ne lui ai parlé de rien & qu'il doit supposer que si je veux me marier une seconde fois, c'est que ma première semme est morte... Elle ne l'est pas, mais je peux la tuer, & alors elle le sera... Pour moi, d'ailleurs, elle est bien morte... Son apparition inattendue de ce soir m'a troublé un instant... mais personne n'a remarqué mon trouble, pas plus Georges que les autres, &, l'eût-il remarqué, qu'il n'eût dû rien y comprendre... Lui qui fait son métier de deviner, aurait-il lu le grimoire de mon âme, à peine lisible pour moi?... Ou bien, la Borgnotte aurait-elle été déjà mariée elle-même, &, comme c'est la bête du Bon Dieu, s'imaginerait-elle naïvement?... Mais je suis plus bête qu'elle! je devrais bien me rappeler qu'elle n'avait encore été mariée à personne... qu'à moi... Pauvre chère! Elle aurait pu être heureuse avec un autre, pourtant!... »

Cœurderoy, à chaque pas qu'il faisait à tra-

vers la chambre, s'enfonçait plus avant dans sa rèverie, d'où il ne serait peut-être pas sorti si Le Mayeur n'avait pris sur lui de l'en tirer brusquement par un:

- Adieu, Jean! Maintenant que je suis rassuré sur l'état de ta fille, pour laquelle je me sens les mêmes entrailles paternelles que toi, je m'en vais. Elle dort, je vais aller dormir aussi, & je t'engage à m'imiter. La nuit est faite pour le repos comme le jour pour l'activité... Demain, nous saurons mieux ce que nous avons à faire, toi & moi...
- Mon lendemain est toujours fait de la veille, répondit froidement Cœurderoy. Je ne décide pas: j'ai décidé!... Veux-tu que je te reconduise, cher Georges? ajouta-t-il en reprenant son ton affectueux. De cette façon j'en retiendrai mieux ta demeure...
- Cher Jean, je te remercie, dit Le Mayeur en serrant énergiquement dans les siennes la main que lui tendait Cœurderoy. Je te remercie, mais je n'accepte pas... Reste auprès de ta fille... J'ai ma voiture en bas : le docteur Stéphen a dû me la renvoyer... D'ailleurs, j'ai assez de sois noctambulé pour m'en aller gaiement à pied, à la lueur des étoiles... Adieu & au revoir... Quant à mon adresse, afin que tu ne l'oublies pas, je vais l'écrire sur la muraille... tiens... là... dans ce coin... tu vois? Il signor Antonelli... Italien

du quartier du Luxembourg... rue de Douai,  $n^{\circ}$  68... Elle ne s'envolera pas... Mais je serai revenu chez toi avant que ne sois venu chez moi...

— Peut-être, répondit Jean en soulevant la portière qui séparait sa chambre de celle de Marie.

Les deux hommes, en traversant ce « sanctuaire » imprégné d'une douce odeur de paradis, marchèrent avec précaution, sur la pointe du pied, non sans jeter tous deux un rapide regard dans la direction du lit, où l'enfant gardait toujours son attitude de statue de marbre couchée sur un tombeau.

Ils descendirent. La voiture attendait sur le boulevard, devant la grille de la Cité des Bains.

Au moment où ils allaient se séparer, Cœurderoy retint Le Mayeur pour lui dire à voix basse, avec un involontaire frisson:

- N'as-tu jamais revu dans tes rêves l'homme tué par toi en l'honneur d'Impéria?
  - Jamais! répondit Le Mayeur.
- Moi, j'ai revu quelquesois celui que j'ai tué en l'honneur de Louise... Oui, ce cadavre est venu se jeter en travers de ma route, armé de sa plaie saignante avec laquelle il semblait menacer mon bonheur... S'il allait un jour se venger sur Marie? S'il allait châtier le père pour avoir été assassiné par l'époux?... Ah! horrible pensée!

— Tu es un enfant, vieux cher Jean! dit Georges en embrassant son ami & en le serrant affectueusement contre son cœur.

Jean resta immobile sur le trottoir; la voiture avait disparu qu'il la regardait encore. Il semblait comme perdu dans un rêve dont la voix d'un gardien de nuit ne tarda pas à le tirer.

— Qu'est-ce que vous faites là? demanda l'agent de ce ton bourru particulier à cette aimable institution qui croit voir des malfaiteurs partout.

Cœurderoy sursauta, releva la tête, &, sans rien répondre, rentra dans la Cité des Bains, où l'agent eut un inftant la pensée de le suivre — pour obtenir la réponse à sa question.

Quand il fut remonté chez lui, Jean traversa la chambre de Marie, sans regarder du côté du lit, souleva la portière de sa « cellule » & posa la bougie sur la table. Puis il alla vers la toile pendue à la muraille, la décrocha & la contempla silencieusement pendant quelques instants. Son visage, ordinairement pâle, avait en ce moment une blancheur sépulcrale, que faisait res- sortir encore la couleur brune de sa barbe.

Il contempla le portrait d'un air douloureux qui eût bien surpris Le Mayeur, & deux grosses larmes coulèrent le long de ses joues.

- Ah! Louise! Louise! murmura-t-il.

Et, sûr de n'être vu de personne, en ce lieu &

à cette heure, d'un mouvement nerveux il approcha subitement la toile de ses lèvres & la baisa.

Ce baiser produisit sur sa bouche l'effet d'un fer rouge. Il repoussa brusquement le portrait, &, plus brusquement encore, le déchira en plusieurs morceaux qu'il jeta ensuite avec mépris par la fenêtre.

- Lâche! lâche! murmura-t-il.

## CHAPITRE XI

OU L'ON VOIT UNE PARISIENNE ESSAYER D'INTRODUIRE DANS LES SALONS UNE MODE JADIS ADMISE SUR LES BOULEVARDS

Le petit hôtel de la rue Boudreau, ordinairement silencieux, était ce soir-là plein d'animation, de bruit & de lumières.

La marquise de Sauges, sous prétexte de médianoche, avait convié quelques intimes de l'un & de l'autre sexe — des femmes du meilleur monde & des hommes de la meilleure élégance — à venir juger, dans son salon, d'un costume dont elle voulait essayer l'effet sur eux avant de l'essayer sur d'autres.

Un costume?... En vérité, je suis fort embarrassé de le décrire, car il était indescriptible. Vous avez entendu parler de celui que madame Tallien, dite Notre-Dame de Thermidor, por-

tait, en 1798, aux bals de Frascati? Sinon, vous connaissez au moins celui des abeilles, n'est-ce pas? vous savez qu'il ne consiste qu'en deux ailes imperceptibles qui ne leur servent absolument qu'à voler? Eh bien! le costume de la marquise était à peu de chose près semblable, avec cette différence que, si elle avait voulu s'envoler, il aurait fallu qu'on l'enlevât, - ce qui, par parenthèse, avait dû venir plus d'une fois à la pensée de quelques-uns de ses invités, jeunes & téméraires pour la plupart. Une tunique de gaze blanche, que sa transparence faisait paraître rose, & qui accusait l'exquise pureté des formes qu'elle avait mission de dérober aux yeux indiscrets. Par-dessus, un péplum de pourpre broché d'or, comme les anciens avaient coutume d'en orner les épaules de leurs divinités préférées, particulièrement de Vénus. Aux bras, tout à fait nus & tout à fait beaux, étincelaient des anneaux de métal poli. Aux jambes, en guise de jarretières, deux cercles d'or. Aux pieds, que laissaient à découvert des sandales d'écorce, des bagues de prix. Dans les cheveux, relevés à la grecque & crespelés, des rubans couleur de feu. Au cou, pour en rehausser encore l'éclatante blancheur, un triple collier de corail de Sicile. Puis - plus rien... Je me trompe: par un raffinement de coquetterie qui ne pouvait pousser que dans la cervelle d'une femme qui se savait irréprochable

des pieds à la tête, & surtout de la hanche aux épaules, on voyait par-dessous le péplum, serrant la taille & soulignant les splendeurs marmoréennes du buste, une large ceinture de soie blanche, — le ceste magique auquel les anciens poëtes, Homère tout le premier, attribuaient le pouvoir d'inspirer de l'amour & d'ensorceler les cœurs. La marquise donnait à ce costume invraisemblable & charmant le nom que lui avaient donné, soixante ans auparavant, les Merveilleuses du Directoire, cette Régence rouge; mais il est douteux que l'ombre de Périclès, évoquée par quelque spirite de bonne volonté, eût consenti, sinon par galanterie, à reconnaître en elle une Athénienne, - même une Athénienne de la dernière olympiade. Aspasie n'était pas plus belle, mais elle était habillée d'une autre facon.

La marquise de Sauges n'y regardait pas de si près. Pourvu qu'on la trouvât pittoresquement vêtue & qu'elle gagnât surtout à l'être ainsi, c'était tout ce qu'elle demandait, sans réfléchir qu'une mode comme celle qu'elle adoptait là & qu'elle voulait faire adopter par les Parisiennes, si elle allait avoir pour elle tous les hommes épris des belles chairs & amoureux des beaux marbres, allait, en revanche, avoir contre elle toutes les femmes qui avaient trop à perdre à s'habiller — ou plutôt à se déshabiller ainsi. Les modes qui dissimulent les im-

perfections ont toujours chance de réussir : mais celles qui ont pour but d'accuser des perfections — imaginaires?

En attendant l'épreuve solennelle, définitive, du grand jour & de la foule, — car la marquise de Sauges était une sorte de Brummel féminin, un dandy audacieux parce que plein de goût, — l'essai qu'elle en faisait ce soir-là en petit comité, dans son salon, était des plus encourageants & des plus flatteurs. Ce n'avait été qu'un cri d'admiration de la part des hommes — & qu'un cri de jalousie de la part des femmes. Les unes & les autres savaient déjà combien Impéria était attrayante, séduisante, dangereuse, mais jamais ils n'eussent supposé qu'elle le fût à ce point.

Seuls, le marquis de Sauges & le jeune poëte Henry de La Barthelasse étaient au courant de toutes ces richesses plastiques dont elle saisait, pour la première sois, ce soir-là, un si éblouissant étalage, — le premier en qualité de marquis de Sauges, & le second à je ne sais plus quel titre, égal en tout cas à celui du marquis.

De ce qu'elles étaient jalouses de la supériorité d'Impéria sur elles, il ne faut pas en conclure que ses invitées fussent laides ou vieilles. La marquise n'était pas encore dans l'âge où l'on s'entoure de repoussoirs, sa splendeur lactée n'avait pas besoin d'un cadre d'ébène, son incontestable beauté ne redoutait pas encore les

comparaisons & les voisinages. Aucune des femmes présentes à ce médianoche n'était laide ni vieille. Deux ou trois, sur une douzaine, avaient dépassé trente-cinq ans depuis quelques années, sans qu'il y parût trop. En dépit de Balzac & de sa paradoxale théorie de la femme de quarante ans, à cet âge-là on n'est plus femme, on est mère, & je comprends que celles qui ont quelque répugnance à accepter ce rôle respectable emploient tous les moyens — imaginés par les parfumeurs, possesseurs des fameux « secrets de beauté » de la fameuse Ninon de Lenclos — pour faire croire qu'elles ont encore de la jeunesse devant elles. Il n'y a pas de loi qui défende d'être coquette.

Aucune des amies d'Impéria n'était laide ou vieille. Celles qui n'étaient pas tout à fait jolies étaient tout à fait jeunes, & celles qui n'étaient plus tout à fait jeunes étaient encore très-jolies. Telle était du moins leur propre opinion & celle de leurs cavaliers, presque tous beaux & jeunes, à l'exception d'un ou deux d'entre eux, & principalement du marquis de Sauges lui-même, dont un commencement de calvitie & d'obésité indiquait qu'il avait reçu ou qu'il était bien près de recevoir le « coup du lapin. »

Mais le plus jeune & le plus beau, celui qui était assis à gauche de la marquise sur un lit de repos à la grecque, — car, pour être consé-

quente avec le nouveau costume qu'elle voulait mettre à la mode, Impéria avait renouvelé récemment son mobilier, & l'on ne voyait dans son salon, transformé en gynécée, que trépieds, candélabres, autels, etc., d'un grec douteux mais riche, - le plus jeune & plus beau des hommes présents était un poëte aux yeux noirs & doux comme des yeux d'antilope, aux longs cheveux noirs bouclés comme ceux de Léandre, au visage pâle & fatigué comme celui de don Juan — & pour les mêmes raisons. Il causait nonchalamment avec Impéria, dont le voisinage lui causait de continuelles distractions auxquelles son savoir-vivre avait grand'peine à mettre ordre, enveloppé qu'il était par l'atmosphère parfumée, enivrante, qui faisait comme une seconde tunique à la marquise. Toutes les femmes le couvaient du regard & l'enviaient à Impéria qui, ce soir-là, n'aurait permis à aucune d'elles de le lui enlever. Elle y tenait d'abord parce qu'elle y tenait, ce qui était déjà une raison suffisante; ensuite, parce que ses amies avaient l'air d'y tenir elles-mêmes, - ce qui n'était pas une raison moins déterminante.

Ce Lucien de Rubempré méritait, du reste, d'être adoré, car il était adorable. Je viens de dire qu'il était jeune, qu'il était beau, deux qualités précieuses aux yeux des semmes. J'ajouterai que, quoique petit, mais de taille bien prise,

on devinait en lui une force nerveuse ou réelle non moins prisée du sexe faible — qui aime tellement à être protégé qu'il protége volontiers le nôtre, surtout lorsqu'il est représenté par de splendides échantillons comme Henry de La Barthelasse. En outre, comme si tout cela n'avait pas suffi pour le rendre irrésistible, Henry était d'une souveraine impertinence qui lui allait à ravir - au dire de toutes les femmes présentes & de la marquise de Sauges elle-même, quoiqu'elle en souffrît parfois, sans oser le laisser voir. Quant aux hommes, égaux comme les femmes devant cette impertinence spirituelle, ils n'en souffraient pas, ils la souffraient seulement - quitte à la châtier plus tard, lorsque l'occasion s'en présenterait. Pour l'instant, ils s'inclinaient, souriants, convaincus que leur rival à tous avait à sa disposition & à la leur autant de bravoure qu'il avait d'esprit, de grâce & de jeunesse.

Le marquis de Sauges savait tout cela, parce qu'il était un homme fort intelligent, fort perspicace, & il ne s'en fâchait pas, parce qu'il était un homme bien élevé & que la marquise ne le compromettait pas plus qu'il ne fallait en ne se compromettant pas trop elle-même.

J'ai parlé d'une douzaine de personnes appartenant au sexe aux pieds duquel nous tombons tous si volontiers sans attendre l'invitation en vers de M. Legouvé; mais je n'ai pas donné d'autres détails, & peut-être les attend-on. Je ne les crois pas bien nécessaires. Et puis, si j'entre dans la voie des indiscrétions à propos d'elles, il n'y a pas de raison pour que je ne continue pas à propos de leurs cavaliers, gens ombrageux & susceptibles, qui veulent bien dépenser leur jeunesse & leur fortune dans des prodigalités libertines, mais ne veulent pas que les chroniqueurs s'occupent de cela pour défrayer leurs chroniques. C'est bien assez déjà que, de temps en temps, à propos d'un duel ou d'une réclamation de fournisseur, les tribunaux se croient autorisés à entrebâiller leur vie privée!

Le petit hôtel de la rue Boudreau a exifté, la marquise de Sauges a vécu, & si j'esquissais ici le portrait de quelques-uns de ses familiers, je suis certain que le lecteur n'aurait pas de peine à mettre des noms dessus, — des noms de la high life parisienne, du moins d'une certaine fraction de la high life, celle qui fait le plus parler d'elle. Je crois même qu'il y avait là quelques journalistes & quelques actrices. A quoi bon vous entretenir de leurs faits & gestes? D'ailleurs, les uns & les autres se trouvent trèsincidemment mêlés à mon récit, & je n'ai pas plus à m'occuper d'eux qu'ils n'ont à s'occuper de moi. Ils apparaissent ici pour disparaître tout à l'heure.

Cependant, la baronne Césarine, la rivale la plus dangereuse de la marquise de Sauges — &, à cause de cela, la moins redoutée de celle-ci, qui la croyait complétement accaparée par les galanteries du marquis, — la baronne Césarine valait bien qu'on s'occupât d'elle tout spécialement, comme le faisaient depuis un instant les yeux d'Henry de La Barthelasse. Junon avait emprunté le ceste de Vénus pour se faire aimer de Jupiter; la baronne, pour se faire adorer d'Henry, n'avait rien emprunté à Impéria — que son envie de plaire, & cela avait bien l'air d'être en chemin de lui réussir comme cela avait réussi à son incomparable rivale.

Si Marmontel l'eût connue, c'est elle & non pas la Guimard qu'il eût appelée la belle damnée, car elle avait véritablement une beauté à la perdition de son âme & de celle de ses amants, — dont quelques-uns s'étaient scandaleusement ruinés pour elle, & dont le dernier s'était même brûlé le peu de cervelle que lui avait encore laissée sa fatale passion pour elle.

La baronne était blonde comme la marquise, — mais d'un blond plus cendré, la nuance rare par excellence. Elle n'avait pas les yeux noirs, mais de ce bleu adorable qui semble fait d'un pan du ciel quand on y regarde extasié, — les yeux des madones, qui rendraient bigots les plus athées. Avec cela, des traits d'une pureté ex-

quise, un teint pour lequel Dorat eût réinventé l'image « des lys & des roses, » des épaules que Boucher eût choisies pour modèles de sa Diane au bain, & une taille qui n'avait pas besoin d'être soulignée par une ceinture comme celle d'Impéria. Elle avait la beauté, elle avait la grâce, elle avait la coquetterie, elle avait le charme comme la marquise de Sauges, — & elle était un peu plus jeune qu'elle. La marquise n'avait pas trente ans, & elle portait royalement sa beauté; mais la baronne en avait vingt à peine, &, pour les raffinés du genre d'Henry, c'était une saveur de plus, - parce que c'était quelque chose de moins... La marquise adorait - ce soir-là - Henry de La Barthelasse; mais Henry voulait depuis une heure la baronne Césarine, qu'il était sur le point d'avoir comme la marquise de Sauges l'avait eu, entre deux sourires & deux regards. C'était, du reste, le seul moyen que le poëte eût de se faire entendre de la baronne — qui était sourde, sans vouloir l'avouer à personne.

— Henry, — dit la marquise qui avait surpris quelques mots de ce bavardage oculaire & voulait accaparer pour elle seule ce jeune conquérant qui entrait tout botté, le fouet à la main, dans le cœur des femmes, comme le jeune Louis XIV dans la salle du Parlement, — Henry, vous m'aviez promis quelques vers de votre belle lan-

gue provençale: pourquoi ne me les dites-vous pas? Et, ajouta-t-elle plus bas, en se penchant tout à fait sur lui de façon que son corsage s'échancràt & que ses beaux cheveux blonds, ce soir-là frisés, se mêlassent aux cheveux noirs du jeune homme, — pourquoi regardez-vous si tendrement cette grue de Césarine? Attendez au moins que je ne veuille plus vous aimer, cher petit; alors vous l'aimerez à votre aise, si le cœur vous en dit... Je vous préviens seulement qu'elle est sourde & qu'elle use une boîte de cachou par soirée...

- Impéria! murmura le jeune homme qui avait reçu de ce contact féminin une commotion électrique & qui frissonnait, enivré. Impéria! pourquoi tout ce monde?... Je vous aime, Impéria!... Ah! soyons seuls!...
- Eh bien! ces vers en patois provençal? demanda le marquis de Sauges.
- Oui, oui! des vers! dit la baronne Césarine qui avait entendu avec ses beaux yeux toujours aux écoutes.

Les autres femmes dirent comme Césarine, & les autres hommes dirent comme le marquis.

Henry de La Barthelasse, qui savait combien il est ridicule de se faire prier, & qui aimait à parler la langue harmonieuse de son pays natal, se leva alla s'adosser à la cheminée du salon, &, tout en roulant une cigarette de latakié, — la

marquise permettait qu'on fumât chez elle, & elle prêchait quelquesois d'exemplé, — il récita les vers suivants:

Ah! se moun cor avié d'alo, Sus toun cou, sus toun espalo, Voularié tout en coumbour, O mignoto! à toun auriho Te dirié de mereviho, De mereviho d'amour.

- Ah! charmant! charmant! ravissant! crièrent les hommes en battant poliment des mains.
- Adorable! adorable! crièrent les femmes, qui eurent la bonne foi d'ajouter : Qu'est-ce que cela signifie en français?
- Je vais traduire, mesdames, répondit le marquis de Sauges.

Ah! si mon cœur avait des ailes, Sur ton col & sur ton épaule Il s'envolerait tout en feu, O ma mignonne! à ton oreille Il réciterait des merveilles, Des merveilles d'amour!

- C'est très-poétique! déclara la baronne Césarine, qui n'avait pas entendu un seul mot.
- Continuez, mon cher Henry, dit la marquise.

Henry de La Barthelasse reprit :

Ah! se moun cor avié d'alo, Dessus ti bouqueto palo Voularié coume un perdu; Moun cor te farié, chatouno, Cènt poutoun e cènt poutouno! Parlarié, parlarié plu!

- Exquis! murmura la baronne, extasiée. Cela a du nombre, cela sonne comme du Bellini!
- Bouqueto palo me ravit! murmura la marquise, pâmée.
- Moi aussi, exclama une dame; qu'est-ce que cela veut dire?
- Voici, madame, répondit le marquis de Sauges en souriant :

Ah! si mon cœur avait des ailes, Sur ta bouche bellement pâle Il volerait comme un perdu; Mon cœur te ferait, ma chatte, Cent caresses & cent baisers! Il crierait, puis ne crierait plus!...

- C'est vraiment divin! soupira la baronne en lançant un regard passionné au jeune poëte.
- Veuillez continuer, monsieur de La Barthelasse, dit vivement la marquise.

Le poëte s'inclina, &, de sa voix mélodieuse, vibrante, sonore, récita la strophe suivante:

Pieta! moun cor n'a ges d'alo! Lou làngui, la fre lou jalo: Tè! lou vaqui sus ma man; Pren-lou dins la tiéuno, o bello! Coume un agnèu moun cor bélo, E plouro coume un enfant...

## Ce qui signifie, mesdames, en bon français:

Pitié! mon cœur n'a point d'ailes!
La langueur & le froid le glacent.
Tiens! tiens! le voici sur ma main;
Prends-le dans la tienne, ma belle!
Comme un pauvre agneau mon cœur bêle,
Et sanglote comme un enfant...

- Recevez tous mes compliments, mon cher poëte! s'empressa de dire la marquise, qui voulut être la première à féliciter le jeune homme.
- Je les reçois, madame, comme un dépôt que je restituerai à qui de droit, répondit Henry en s'inclinant.
  - Quoi! ces beaux vers?...
- Sont des vers de mon cher maître Théodore Aubanel, madame... Inédits aujourd'hui, peut-être seront-ils publiés demain. Je voudrais me les attribuer que je ne le pourrais pas.
- Vous avez un talent d'ange, monsieur de La Barthelasse! lui dit la baronne Césarine en lui envoyant de l'œil un baiser. Je n'ai pas compris un seul mot de ce qu'a dit ce jeune homme, ajouta-t-elle plus bas en se penchant vers le marquis de Sauges.

En ce moment un valet de pied entra, apportant un large plateau garni de sandwiches, qu'il posa sur une console.

- Madame la marquise veut-elle recevoir M. Antonelli? demanda-t-il ensuite, en se rapprochant de sa maîtresse.
- Qu'est-ce que ce monsieur Antonelli? demanda le marquis.
- Mais c'est le sorcier de la rue de Douai! s'écrièrent plusieurs dames.
- Précisément, répondit la marquise, involontairement énue. Je l'ai engagé à venir cette nuit pour nous dire à toutes notre bonne aventure... C'est une surprise que je vous ménageais, mesdames, pour vous remercier de vous être dérangées ce soir.
- Ma chère belle, il n'y a que vous pour savoir faire les choses! chuchotèrent quelques voix.
- Faut-il faire entrer, madame? demanda le valet de pied.
- Faites entrer, oui... à moins que monsieur de Sauges n'y voie quelque inconvénient? répondit Impéria, en se tournant vers le mar quis.
- Vous êtes ici la maîtresse, madame, dit galamment celui-ci. Faites donc ce qu'il vous plaira... Je vous demanderai seulement la permission de me retirer chez moi... J'ai une visite

à faire demain, à la premire heure, à l'ambassade d'Espagne, & je craindrais de ne pouvoir me l'ever... Je vous baise les mains.

Le marquis salua & se retira.

Pendant qu'il sortait du salon par une porte, Antonelli y entrait par une autre, précédé du valet de pied qui l'annonçait.

## **CHAPITRE XII**

OU LE SORCIER JETTE SA ROBE ÉTOILÉE AUX ORTIES, AU GRAND ÉBAHISSEMENT DES ORTIES

Antonelli — ou, si vous le préférez, Georges Le Mayeur — avait le costume sous lequel nous l'avons présenté dès la première page de cette véridique histoire. Il n'était pas venu à pied, vous ne le pensez pas, & même, quoiqu'il eût pris une voiture pour se rendre de la rue de Douai à la rue Boudreau, il avait eu la précaution de jeter sur sa robe étoilée, pour en amortir l'éclat singulier, un pardessus d'étosse légère qu'il avait ôté en entrant & remis à un domestique. Il avait donc le même costume & la même barbe blanche, c'est-à-dire qu'il était aussi méconnaissable que jamais,

Cependant, aux premiers pas qu'il fit dans ce salon éblouissant de clartés & de regards curieux, il recula, surpris & un peu inquiet. Il ne s'attendait pas à voir tant de monde réuni & il comptait que la marquise de Sauges le recevrait avec moins d'éclat. Il lui importait peu de se trahir, mais il ne voulait pas se trahir immédiatement. Cela renversait ses plans & contrariait ses projets.

Cependant, comme il avait résolu de brûler ses vaisseaux, & que d'ailleurs il avait le tempérament des gens qui ne savent pas ce que c'est que reculer, quoi qui les attende en avant, il reprit son aplomb & s'avança lentement jusqu'au milieu du salon, où il attendit.

Tout le monde le regardait & l'étudiait avec une curiosité que l'on comprendra si l'on veut bien se rappeler la vogue extraordinaire dont il jouissait alors. C'était un homme célèbre!

- Il a de beaux yeux pour un vieillard! fit remarquer à sa voisine la baronne Césarine, qui lorgnait aussi volontiers les hommes que certains hommes lorgnent certaines femmes.
- Oui, il y a du feu, de la passion, sous cette neige! lui répondit sa voisine, qui s'était, à ce qu'il paraît, familiarisée depuis longtemps avec les glaciers.
- Veuillez vous asseoir, monsieur, dit la marquise à Le Mayeur, qui obéit silencieusement, attendant toujours.
  - Monsieur, ajouta-t-elle en faisant un effort,

car elle se sentait oppressée, gênée par la présence d'Antonelli, sans qu'elle se rendît compte de ce sentiment de gêne, de cette sensation désagréable plutôt; monsieur, je vous remercie de l'empressement que vous avez mis à vous rendre à mon invitation... Je tenais à effacer la fâcheuse impression que je vous avais laissée, malgré moi, le jour de votre première consultation... Je n'avais pas la foi, alors; je l'ai aujourd'hui, je crois à votre art, à votre science divinatoire, & tout le monde ici y croit comme moi, j'en suis assurée...

- Même ce jeune poëte? demanda Antonelli en souriant légèrement & en désignant Henry de La Barthelasse.
- Vous savez bien, monsieur, répondit celuici, que poëte & prophète, cela ne fait qu'un.
- Alors, reprit Le Mayeur, puisque vous étiez ici, monsieur, je ne vois pas pourquoi on m'a prié d'y venir?...
- Nous ne serons pas trop de deux, monsieur, pour débrouiller l'écheveau de soie de tant de belles petites destinées.... Si par hasard vous hésitiez, je vous soufflerais.
- J'y consens volontiers... d'autant plus que vous avez l'air d'en savoir plus que moi là-dessus! dit Antonelli en souriant. Pendant que j'étudie les sciences mortes, vous étudiez la science vivante, vous!... Pendant que je violente Isis,

la déesse impénétrable, vous séduisez les cœurs, qui no demandent qu'à être pénétrés... A moi les ronces, à vous les roses! Ah! je regrette bien de n'avoir pas appris la femme au lieu d'apprendre le cophte ou le thibétain: j'en serais plus avancé aujourd'hui!

- Vous parlez le thibétain, monsieur? demanda le poëte.
- Comme le Grand Lama lui-même, répondit Le Mayeur en souriant toujours. J'ai vécu pendant tout un hiver dans une cabane, avec un savant mounsché, à 9,000 pieds au-dessus du niveau de la mer, sur le plateau du Thibet, à l'endroit le plus inaccessible de l'Asie...
  - Tout un hiver?
- Oui, monsieur, tout un hiver... Et dans une chambre dont la température se tenait ordinairement au-dessous de zéro du thermomètre de Fahrenheit, c'est-à-dire à dix-sept degrés.
- Ce savant Lama était donc bien intéres-
- Oui & non. Il me disait des choses que j'avais entendues mille fois ailleurs, dans mes courses à travers la vie... Il me parlait de ces choses banales qu'on appelle la sagesse, la vertu, l'honneur, je ne sais plus quoi ni comment encore... Mais il m'en parlait en thibétain, & cela donnait un saveur nouvelle à ces vieilleries-là: la sauce faisait passer le poisson... Pendant que

je mangeais mon thé bouilli avec du riz & de la graisse, il me lisait des livres hindous en m'appelant babou, c'est-à-dire monsieur, à tout bout de champ. Ce vénérable sage, qui avait des cheveux blancs, m'appelait monsieur & me traitait avec cérémonie parce que je lui donnais vingt-deux roupies par mois, c'est-à-dire soixante francs, — un peu moins cher que ma nourriture qui m'en coûtait soixante-dix...

— Monsieur, reprit Henry de La Barthelasse, qui était trop poëte pour ne pas s'intéresser vivement au personnage singulier qu'il avait devant lui; monsieur, si je ne m'abuse, vous avez dû avoir une existence pleine de fantaisie & d'étrangeté qui me séduit d'avance... Je vous vois d'ici courant sur tous les chemins, comme un preux, à la recherche de la vérité, au secours des opprimés, à la désense des faibles...

— Ce rôle de Don Quichotte ne m'eût jamais convenu, interrompit Antonelli d'un ton froid. Je me suis tout simplement promené pendant de longues années à travers le globe. J'ai fait presque autant de chemin que le capitaine Cook... Et le capitaine Cook, avant son dernier voyage, monsieur, avait fait plus de vingt mille lieues de mer, c'est-à-dire presque trois sois la circonsérence de la terre... Sites variés, paysages étranges, costumes pittoresques, mœurs bizarres, types excentriques, hommes blancs & noirs,

femmes vertes, bleues & rouges, mille choses!

— Vous êtes un grand voyageur, monsieur, dit la marquise de Sauges qui ne pressait pas Antonelli de remplir le rôle pour lequel elle l'avait appelé cette nuit-là chez elle, & qui regrettait même, sans savoir pourquoi, de l'avoir appelé reque êtes un grand requesque.

pelé; vous êtes un grand voyageur...

— Un grand curieux, madame, tout simplement, répondit Le Mayeur. Si grand curieux, même, que j'ose vous regarder depuis quelques instants avec une attention indiscrète... Vous ressemblez d'une façon étonnante, vue de profil comme je vous vois, à cette médaille antique que j'ai jetée ce matin dans la Seine, en traversant le Pont des Arts... Oui, madame, vous avez un profil d'impératrice... Il me semble, par moments, vous voir, à quelques vingts siècles d'ici, battant des mains à l'agonie d'un gladiateur qui vous salue en mourant... Quelqu'un ne serait-il pas mort pour vous, par hasard?

— Monsieur!... cette question?... balbutia la marquise qui se sentait de minute en minute plus troublée sous la pointe d'acier du regard

d'Antonelli.

— Cette question vous met à la question? reprit ce dernier avec un sourire méchant. Pourquoi m'avez-vous appelé ici, alors? Ce n'est pas pour me taire, je suppose?... Quand on redoute mes indiscrétions, on ne les provoque pas... Voulez-vous que je continue, ou bien que je m'arrête?...

Une voix intérieure, celle de la prudence, murmurait à l'oreille de la marquise: « Fais-le taire! » Mais une autre voix, plus forte, celle de la vanité, lui criait: « Brave-le! » Comme elle avait peur, elle fit la vaillante.

- Dites tout ce que vous avez à dire, monsieur, vous êtes ici pour cela & non pour autre chose! répondit-elle avec un air de suprême indifférence. J'ai voulu ménager à mes amies une surprise, & c'est vous que j'ai choisi pour cela...
- Vous auriez pu avoir la main plus heureuse, madame, répliqua Le Mayeur avec une ironie que personne ne pouvait comprendre, mais dont cependant la marquise de Sauges sentit la pointe barbelée, car elle tressaillit & chercha du regard une protection dans la présence du jeune poète, en ce moment exclusivement occupé d'Antonelli.
- Heureuse ou non, la voici : interrogez-la de nouveau! dit Impéria d'un ton bref, en tendant sa main blanche & un peu tremblante au sorcier, qui la repoussa poliment.
- Je prends où il me plaît, madame, mes éléments de prophétie, répondit-il. Tantôt j'interroge les cartes, tantôt la main, & tantôt le visage... Ce soir, il me convient de lire votre horoscope sur votre physionomie, si expressive, si

éloquente en ce moment... D'ailleurs, il y a du sang sur votre main... je n'y veux pas toucher!... ajouta Antonelli avec un geste qui sit reculer la marquise!

- Du sang! balbutia-t-elle.
- Du sang! répétèrent les spectateurs de cette scène en se rapprochant pour s'assurer de la vérité de ce que disait là le sorcier.
- Mais vous êtes fou! s'écria Henry, qui s'était précipité sur les deux mains de la marquise & n'avait rien vu, pas même leur tremblement nerveux. Vous êtes fou, vieillard!
- A mon âge, on n'a plus le droit de l'être, jeune homme! répondit Le Mayeur. Vous ne voyez pas de sang à ces belles mains, qui se cachent maintenant, honteuses de leur beauté; mais on n'en voyait pas non plus à celles de lady Macbeth, & pourtant vous savez qu'il y en avait... Il y a du sang aussi sur les mains & sur la robe de la marquise de Sauges, le sang d'un amant, tué pour elle par un autre de ses amants!.. Ai-je deviné juste, madame?
  - Ah! murmura Impéria épouvantée.
- Monsieur, s'écria le poëte en s'avançant plein d'une sourde rage vers Antonelli impassible & souriant d'un sourire cruel; monsieur, si au lieu d'être un vieillard, que je suis forcéde respecter, vous étiez un jeune homme comme moi, je vous souffletterais pour cette injure...

- Mon jeune monsieur, dit Le Mayeur en se débarrassant à la hâte de son attirail postiche & en apparaissant aux regards surpris tel qu'il était réellement, mon jeune monsieur, ne vous gênez donc pas, je vous en prie...
- Georges! s'écria Impéria, folle d'épouvante. Ah! je suis perdue! je suis perdue!
- Vous daignez me reconnaître aujourd'hui, madame? reprit Le Mayeur d'un ton sardonique. C'est d'un bon cœur! Et maintenant, ajoutat-il, voulez-vous congédier tout votre monde, ou vous plaît-il que je continue devant vos amies & devant votre amant le récit qui vous concerne seule?...
  - Monsieur!...s'écria Henry.
- •— Monsieur, répondit tranquillement Le Mayeur, quoique j'aie, à partir d'aujourd'hui, renoncé au métier de sorcier, je consens à vous prédire votre sort, qui sera celui de l'amant de madame... vous savez, celui qui fut tué par son rival?... Je ne refuse pas de vous donner cette satisfaction, si c'est celle-là que vous désirez... Du moins, je vous aurai prévenu... J'ai l'honneur de vous saluer...

La marquise de Sauges était trop émue pour parler; mais ses regards parlaient pour elle & semblaient supplier tout le monde: Georges de l'épargner, Henry de s'apaiser, & les autres personnes présentes de s'éloigner.

- J'entends bien, ma chère, mais je ne comprends pas un mot de tout ceci! vint lui dire en l'embrassant la baronne Césarine. Voulez-vous que je prévienne le marquis?
- Non, non! laissez-moi! ne prévenez personne! se hâta de répondre Impéria.

La baronne n'insista pas : elle n'avait rien entendu, mais elle avait parsaitement compris.

- Au revoir, pauvre chère! dit-elle à la marquise, en s'en allant.
- Ordonnez, madame, disposez de moi, dit Henry en s'inclinant respectueusement devant elle.
- Monsieur de La Barthelasse, lui réponditelle vivement & à voix basse, si vous m'aimez véritablement, prouvez-le-moi en ne faisant rien contre cet... homme!... Ne cherchez pas à le retrouver... à le revoir, je vous en supplie... Il vous tuerait comme il en a tué un autre... qui m'aimait aussi... & je veux que vous viviez!... je le veux!... Allez...
- C'était donc vrai! murmura tristement le jeune homme en se retirant.

Bientôt il ne resta plus dans le salon que deux personnes: Georges Le Mayeur & la marquise de Sauges, le premier calme, la seconde en proie à une agitation qu'elle ne prenait pas la peine de dissimuler.

## CHAPITRE XIII

OU L'ON APPREND A IMPÉRIA, QUI SEMBLAIT L'IGNORER,
QU'ELLE A QUELQUE PART UN MARI QUI NE SE
SOUCIE PAS DE SA FEMME, ET UNE ENFANT
QUI NE CONNAIT PAS SA MÈRE

Ce fut Le Mayeur qui rompit le premier le silence.

- Il est tard, madame, vous êtes satiguée... Si vous le désirez, nous remettrons cet entretien à demain, chez moi ou ailleurs?
- Non, non! Il vaut mieux en finir tout de suite... coûte que coûte... Parlez, monsieur... Ne soyez pas trop cruel, Georges! ajouta Impéria d'un ton humble.
- Cela dépendra de vous, madame, répondit Le Mayeur en faisant signe à Impéria de s'asseoir, afin qu'il pût s'asseoir lui-même, car il paraissait fatigué.

Impéria s'assit & attendit, la tête baissée, comme une vaincue devant son vainqueur.

- Ainsi donc, reprit lentement Georges en contemplant tout à son aise la femme qu'il avait devant lui; ainsi donc nous nous retrouvons, nous qui ne devions plus jamais nous revoir, séparés que nous étions par tant de choses!... Nous nous retrouvons! Ironique fantaisie de la destinée! Vous deviez me croire mort, perdu au milieu de l'Océan, & je devais vous croire morte aussi, noyée dans cette grande mer parisienne si fertile en naufrages de toutes sortes... Oui, je vous croyais, je vous espérais morte!
- Vous m'espériez morte! répéta Impéria en frissonnant.
- Comme vous comptiez bien que j'étais disparu à jamais... A vous dire vrai, cela n'a pas été de ma faute... j'ai fait consciencieusement tout ce qu'il fallait pour vous donner cette sécurité... Quand on va dans l'Indé, on s'expose presque toujours à y rester... Mais non! la sièvre jaune & les taughs me dédaignent!... J'ai beau me promener dans les jungles pendant la nuit, & marcher sur des fakirs pendant le jour : nul ne fait attention à moi, ni les tigres ni les hommes; on me laisse tranquille, & je suis forcé de revenir en Europe très-bien portant. La mort a été aussi cruelle que la semme : elle n'a pas voulu de moi, malgré les avances que je lui ai faites. Je re-

viens au bout d'un certain nombre d'années... j'arrive à Paris... aussi pauvre qu'au départ... plus pauvre même... Je m'y établis marchand de nuages & débitant de mensonges; la foule accourt dans ma boutique, &, parmi cette foule, un jour, la femme que j'avais le plus aimée, la seule même que j'eusse aimée, & que je croyais morte, je vous le répète...

- Morte! répéta Impéria. Vous prononcez ce mot comme vous prononceriez un arrêt, Georges!...
- Et si c'en était un, madame? dit Le Mayeur d'un ton calme.
- Oh! ne me dites pas cela, Georges! s'écria la marquise terrifiée.
- Nous sommes seuls tous les deux, madame; seuls pour la première fois depuis sept années... Il est trois heures du matin... vos domestiques sont endormis sur les banquettes de l'antichambre, ou ils s'enivrent en votre honneur à l'office... J'ai sur moi du poison & un poignard, deux armes qui ne me quittent jamais... Devant moi, livrée sans défense à ma haine, une femme... Comprenez-vous, madame?
- J'ai peur de comprendre! murmura Impéria avec épouvante.
- Vous comprenez mal, sans doute, reprit tranquillement Le Mayeur: vous me jugez en-

core avec vos yeux d'autrefois... Des yeux toujours superbes & charmants, du reste... mais qui voient mal, comme les trop beaux yeux... Vous me méprisez assez pour croire que je tue les semmes... Je ne les tue pas plus que je ne les bats... Les lâchetés ne sont pas de mon goût... Vous vous êtes essrayée à tort...

— Georges, dit Impéria, vous êtes un homme terrible!... Votre tranquillité m'effraye... Vous avez des projets sinistres... Vous êtes venu ici dans un but que j'ignore & qui cependant me sait frissonner... Georges, au nom de notre amour d'autresois... de mon amour d'aujour-d'hui... car je t'aime toujours... je n'ai jamais aimé que toi!... C'est toi que je cherchais dans les autres... & c'est pour te retrouver que j'ai tant cherché!...

Le Mayeur, à cet aveu inattendu, avait fait un haut-le-corps significatif; puis il avait souri & s'était incliné ironiquement.

— Il est trop tard, madame, pour me dire cela, reprit-il: les coins de mon cœur & les étapes de ma vie sont comme les cippes de la Voie Appienne, il n'y a que des cendres & des ci-gît... Je suis sorti, pour n'y jamais rentrer, de ce décevant pays des Chimères où j'aurais souhaité voyager longtemps avec vous... Je marche désormais comme tout le monde sur les routes royales & bien pavées de la réalité... Je ne connais

plus d'autres routes... je n'en veux plus connaître d'autres.

- Je ne vous crois pas! je ne vous crois pas, Georges! s'écria Impéria avec désespoir. Vous ne pouvez pas me fouler ainsi aux pieds; vous ne pouvez pas fouler ainsi aux pieds votre passé, qui est aussi le mien... Puisque vous voilà revenu, ne repartez pas... ne nous séparons plus... vivons ensemble comme autrefois!... Veux-tu?... ajouta Impéria avec passion en saisissant les mains de son ancien amant & en les portant à ses lèvrés.
- Madame, répondit Le Mayeur en se débarrassant doucement de cette étreinte & en détournant la tête pour ne pas laisser voir son émotion; madame... je vous supplie de m'épargner... Ces témoignages d'une affection morte m'attristent & me remuent comme des souvenirs... Ils ne font qu'amollir mon esprit sans modifier ma résolution... Je ne puis rien changer à la ligne de conduite que je me suis tracée... Épargnez-moi & épargnez-vous... Tout ceci n'est ni digne ni prudent... Je vous demande pardon de vous dire toutes ces choses-là... Je ne suis pas, assurément, le gardien de votre honneur... mais je suis le protecteur du mien... Si l'éloquence & la passion pouvaient faire des miracles, vous en feriez un... Mais, malgré votre éloquence passionnée, vous ne pouvez ressus-

citer un amour mort... Laissez Impéria dormir dans la tombe de l'indifférence où je l'ai ensevelie, & laissez-moi respecter en vous Louise Cœurderoy, la femme de mon ami d'enfance...

A cette révélation, plus inattendue encore que la précédente, Impéria fit un soubresaut convulsif, comme si elle eût marché par mégarde sur un nid de serpents.

- Vous... êtes l'ami... de... de Jean?... balbutia-t-elle, épouvantée, n'osant en croire ni ses oreilles ni ses yeux.
- Je suis l'ami de Jean, répondit froidement Le Mayeur. Ne nous avez-vous donc pas vus ensemble l'autre soir?...
- Ah! mon Dieu! mon Dieu! murmura Impéria en se cachant la tête dans les mains & en sanglotant amèrement.

Les larmes d'une femme — & surtout d'une femme jeune & belle comme l'était la marquise de Sauges — touchent toujours un homme; quelque cairassé que fût Le Mayeur contre toutes les émotions de ce genre, il se sentit remué par cette douleur sincère où s'abîmait, comme une Madeleine, cette créature tout à l'heure si orgueilleuse. Tout concourait d'ailleurs à le troubler : l'heure, mystérieuse, — le lieu, imprégné de parsums, — le costume d'Impéria, d'un désordre si séduisant.

Georges détourna involontairement ses re-

gards de ce qui les sollicitait si vivement, & brusquement, sans transition, pour échapper plus vite aux dangers de sa situation, il s'écria:

- Il faut cesser d'être femme, madame, & redevenir mère! Le petit être qui dort au cimetière vous pardonnera peut-être votre crime si vous consentez à l'expier par votre amour pour Marie!...
- Plus bas, Georges! plus bas! murmura la marquise en joignant les mains d'un air suppliant & en jetant des yeux effarés autour d'elle, dans le salon, pour s'assurer qu'il n'y avait là personne qui pût entendre ce que disait Le Mayeur.
- Ah! c'est vrai! répondit celui-ci, j'oubliais que vous étiez la marquise de Sauges! Marquise de Sauges & femme du plébéien Jean Cœurderoy! Cela s'appelle de la bigamie, madame! A merveille! vous ne glissez pas sur le crime, vous, quand vous vous y mettez: vous appuyez dessus, vous y ensoncez jusqu'au ventre, jusqu'au cœur, comme dans de la boue!... Tous mes compliments!
- Georges! Georges! épargnez-moi, je vous en supplie! Épargnez-moi!... Je suis moins coupable que vous ne le pensez... Et puis, j'ai tant pleuré... tant pleuré!
- Cela se dit, madame, mais cela ne se prouve pas... Pourquoi auriez-vous pleuré, d'ailleurs?

Ne deviez-vous pas être rassurée sur les suites de votre... faiblesse? L'enfant était mort sans avoir eu le temps de naître, & le vase de pervenches qui lui avait servi de tombeau ne pouvait trahir le secret que vous lui aviez confié... C'était à oublier comme un mauvais rêve... & vous avez oublié... Ne me dites pas non... je serais forcé de vous répéter que vous avez oublié le mort comme vous aviez oublié la vivante, l'enfant sans nom comme la petite Marie, Georges Le Mayeur comme Jean Cœurderoy!...

— Oh! vous êtes cruel, Georges! bien cruel! murmura Louise. Mais, ajouta-t-elle en tournant ses beaux yeux pleins de larmes vers Le Mayeur, pour implorer sa miséricorde; mais, cette horrible passé taché de boue & de sang dont vous m'éclaboussez ainsi sans pitié, ne puis-je donc le racheter par quelque sacrifice, par quelque expiation?...

—Parlez-vous sincèrement, Louise? demanda Le Mayeur, en se rapprochant vivement d'Impéria.

- Ordonnez, j'obéirai! répondit celle-ci.
- Eh bien! reprit Le Mayeur, eh bien!...

Il allait continuer, il s'arrêta en faisant un geste de découragement.

— C'est impossible! murmura-t-il. Pour réparer un peu du mal que vous avez sait, pour racheter les sautes commises, il saudrait que vous fussiez libre... & vous êtes marquise de Sauges!...

- Pour les autres, oui; mais non pour vous, Georges! répondit avec empressement la pécheresse repentante. Je ne suis pas plus marquise de Sauges que je n'ai été jadis Impéria... Je m'appelle Louise Cœurderoy!...
- Allons! tout n'est pas perdu, si vous persistez dans les bons sentiments que vous avez en ce moment & qui vous vont aussi bien, qui vous vont mieux, même, que les mauvais! Tout n'est pas perdu, non! Et d'abord, ajouta Le Mayeur, il faut quitter ces vêtements, quitter cet hôtel, quitter tout, pour me suivre...

→ Je vous suivrai au bout du monde, Georges! répondit Louise avec un élan passionné.

- C'est trop loin pour mon cœur satigué de tant de voyages infructueux! dit Le Mayeur avec un sourire mouillé d'amertume. D'ailleurs, il ne s'agit plus ici de moi, mais d'un autre...
- Jean! murmura Louise en frissonnant involontairement.
  - Oui, de Jean & de sa fille, la vôtre...
  - Je n'oserai jamais le revoir en face!...
- Vous avez bien osé le quitter? L'audace était plus grande... Vous n'aviez pas d'excuse, alors; vous en aurez une aujourd'hui. Il ne vous battra pas, d'ailleurs, yous n'avez rien à craindre...

- Je ne crains rien que son mépris!
- Je vous rendrai le devoir plus doux & l'expiation plus facile... Quand je viendrai vous prendre pour aller vers votre mari, c'est qu'il vous attendra, &, quand un homme attend une semme, & que cette semme arrive, il n'a plus le courage de la maudire... Il l'a trop maudite!...
- Je vous obéirai, Georges, murmura de nouveau Louise, résignée. Et, ajouta-t-elle en hésitant, ma... Marie est bien belle, n'est-ce pas?
- C'est une question de semme, non une question de mère que vous me saites là! répondit Le Mayeur.
- J'étais sûre qu'elle se portait bien, reprit Louise: si elle avait été malade, vous vous seriez empressé de me le dire afin de m'alarmer & de me décider plus vite à vous obéir... Laissez-moi donc vous répéter ma question & vous demander si Marie est une belle enfant?
- Ne saviez-vous donc pas qu'elle est le portrait vivant de sa mère?... Ah! rassurez-vous! elle ne lui ressemble qu'extérieurement...
- J'ai mérité toutes ces rigueurs, & d'autres encore, dit Louise; & puis, à cause de ce que vous venez de m'apprendre, je ne saurais vous en vouloir... Chère petite Marie!

La transformation de Louise, pour soudaine

qu'elle avait été, était trop complète pour que Le Mayeur n'en fût pas frappé comme d'un miracle - ou comme d'une habile imposture. Il entendait & voyait, & il hésitait à en croire ses yeux & ses oreilles. Le temps des miracles est passé depuis dix-huit cents ans, mais celui des impostures dure toujours, & les semmes sont en cela de bien plus grandes artistes que les hommes... Comment cette princesse du Grand Trottoir parisien consentirait-elle ainsi, en un clin d'œil, en un tour de cœur, à se métamorphoser en sœur grise du Devoir obscur, - à abdiquer, en un mot? Car c'était une abdication, & les femmes ne sont pas ordinairement assez Charles-Quint, lorsqu'elles ont encore devant elles de longues années de règne & de triomphes, pour s'enfermer dans un monastère de Saint-Just quelconque! Tant qu'elles se sentent vivantes, c'està-dire tant qu'elles se savent belles & admirées, elles se refusent à descendre au cercueil, c'est-àdire dans l'oubli!

Georges Le Mayeur hésitait à croire, parce qu'il avait vécu, parce qu'il avait pratiqué la femme & qu'il la connaissait. Cependant l'évidence était là, le miracle opérait devant lui : Impéria n'était plus Impéria, la marquise de Sauges avait disparu, Louise était transfigurée, — à ce point que son costume païen jurait sur ses épaules comme eût juré sur ses lèvres une

phrase obscène. L'âme de la mère éclairait le corps de la femme & le purifiait.

Louise fit un geste pour déchirer sa tunique de gaze, mais elle s'arrêta — rougissante. La pudeur lui revenait avec le cœur.

- —Je possède à Bellevue un petit pied-à-terre, se hâta de dire Le Mayeur qui avait hâte de se retirer; vous pourrez vous y réfugier en toute confiance quand vous voudrez, aujourd'hui même, si cela vous plaît... Voici le jour, j'y vais aller afin d'y faire tout préparer pour votre infallation... provisoire... Vous serez là, non chez moi, mais chez vous... Ne craignez pas d'user & d'abuser... J'ai, moi aussi, quelque chose à réparer... & je serais en vérité trop heureux si cela ne me coûtait que de l'argent!... Adieu, Louise... Au revoir, madame... Prenez un peu de repos, vous en avez besoin... Et puis... à la grâce de Dieu!
  - Le Mayeur salua & disparut en murmurant :
  - Qui trompe-t-elle ici?... Elle ou moi?...

Louise l'accompagna d'un long regard triste qui semblait dire : « Adieu! ô le seul homme que j'aie aimé! »

Le seul? mais l'amant tué par Jean? mais l'amant tué par Georges? mais le cabotin de Montmartre? mais le poëte provençal? mais tant d'autres encore, sans doute? Tout cela, des étincelles! Georges avait été la vraie flamme.

## CHAPITRE XIV

OU JEAN CŒURDEROY, SOUS PRÉTEXTE DE TENIR SA PROMESSE ET DE RÉCOMPENSER LA VERTU, FAIT SES PRÉPARATIFS POUR SE FAIRE CONDAMNER AUX TRAVAUX FORCÉS A PERPÉTUITÉ

Les fenêtres étaient ouvertes pour que l'air pût entrer dans toutes les pièces du petit logement de Cœurderoy, et, avec l'air nécessaire à la respiration, les parfums des jardins voisins.

Le jour s'en allait & la nuit venait, — mais lentement tous deux, comme à regret. Huit heures sonnèrent à la vieille horloge de Gaudron, achetée par Cœurderoy dans une de ses excursions & encadrée par lui dans une vieille boîte en cuivre ciselé à jour & doré du temps de Louis XIII.

— Jean ne rentre pas! murmura la Borgnotte, assise près de la fenêtre & regardant mélanco-

liquement le ciel de son meilleur œil, comme pour en sonder les ténèbres bleuâtres.

- Petit père ne tardera pas, petite mère Borgnotte! répondit Marie de sa voix caressante, en prenant à pleins bras la tête de Trépignette & en lui donnant, sans compter, une douzaine de baisers, une rosée d'âme.
  - Puisque tu es tranquille, je n'ai rien à craindre, ma chère mie, soupira la pauvre fille qui, malgré cette assurance qu'elle se donnait ainsi tout haut, redoutait tout bas mille choses.

Le couvert était mis pour le souper. L'appétit serait venu à l'estomac le plus résractaire à l'aspect de cette nappe blanche, de ces assiettes à coqs reluisantes, de ces verres étincelants, & surtout à la bonne odeur qui s'échappait d'une soupière placée au milieu de la table & se répandait doucement dans toute la chambre.

- Veux-tu souper, ma mie chérie? demanda la Borgnotte à l'enfant qui jouait avec les brides de son bonnet de linge d'un blanc éblouissant.
- Je n'aurai faim que lorsque petit père sera assis à table entre nous deux, répondit Marie.

La Borgnotte, tout en caressant de la main les boucles soyeuses de la chevelure de sa « mie, » se reprit à rêver de plus belle.

Précisément, en ce moment, elle se rappelait — sans savoir pourquoi ce souvenir-là lui revenait à l'esprit, & non pas un autre — un certain

soir d'hiver où, après une scène violente, Jean l'avait chassée brutalement. Elle avait ramassé ses pauvres hardes, les avait roulées dans un mouchoir, & elle était partie, l'âme en proie au désespoir, l'esprit plein de pensées de suicide. Elle avait ouvert la porte de cette chambre où elle avait passé quelques années d'une vie tourmentée qu'elle n'eût pas, cependant, échangée contre sa part de paradis, & elle avait descendu marche à marche cet escalier qu'elle ne devait plus remonter jamais. Le vent soufflait avec violence. La neige tombait lentement, par épais flocons, & couvrait la terre d'un grand suaire blanc. On n'entendait rien que le murmure lointain de Paris, - une sorte d'aboiement sinistre comme celui des vagues à la marée montante. La Borgnotte s'était appuyée contre la rampe, prise d'une peur aiguë, le cœur « tout trifouillé, » selon sa propre expression : il lui avait semblé qu'elle allait mourir. Tout à coup, la porte de la chambre qui s'était violemment refermée à jamais sur elle comme la pierre d'un tombeau, s'était plus violemment encore ouverte, & une voix bien connue, avec l'accent le plus bourru, avait crié : « Veux-tu bien remonter tout de suite! » Elle avait tressailli, elle avait poussé un petit cri faible, mais n'avait pas eu la force de faire un pas en avant ou en arrière. Alors, Jean était descendu comme une trombe, l'avait

apercue évanouie sur la dernière marche de l'escalier, &, tout en grondant, il l'avait prise dans ses bras, l'avait remontée dans sa chambre, & l'avait assise près de la cheminée où flambait un bon feu clair comme un sourire, en lui disant: « Ce ne sera pas pour aujourd'hui... Il fait trop froid... Où iriez-vous, pauvre bête?... Dans la neige... dans la boue... sous ce vent glacé?... Vous resteriez en route!... Non! je ne veux' pas! Une autre que vous... peut-être!... Mais vous, non... Vous n'êtes pas criminelle, vous... vous êtes folle... On ne punit pas les fous, on les soigne... Je vous soignerai... Chauffezvous... buyez ce verre de vin chaud... & surtout ne faites pas de bruit... ne beuglez pas... vous réveilleriez Marie... Allons, vite! rencognezmoi ces larmes... mettez-moi un frein à ces sanglots... & allez vous coucher... Demain, nous verrons ce que nous avons à faire... » Et, le lendemain, Jean songeait à autre chose, il parlait à la Borgnotte comme si rien ne s'était passé la veille, seulement avec un peu plus de douceur que la veille, en l'appelant « chère bête » au lieu de l'appeler « bête » tout court.

- Cher bon Jean! murmura la Borgnotte, attendrie à ce souvenir.
- Tiens! tu pleures, Borgnotte! pourquoi donc? demanda Marie, en sentant tomber sur sa joue une larme brûlante.

- Je pleure de plaisir, ma mie, en songeant à ton méchant petit père, qui est bien le meilleur petit père que la terre ait jamais porté! Je pleure en me rappelant tout ce qu'il a sait pour moi, qui ne le mérite guère...
  - Si, tu le mérites, Borgnotte, si!
  - Non... non...
  - Je te dis que si, moi, na!...
- Chère mie, tu es bien la fille de ton père! Le bon Dieu est bien bon d'avoir mêlé ma vie à la vôtre... Je ne pouvais vraiment être heureuse qu'avec vous...
  - Maman Borgnotte, je ne comprends pas bien ce que tu me dis là, mais je sais bien par exemple que je t'aime tout plein & que, lorsque vous n'êtes pas là, petit père ou toi, il me semble toujours que le soleil est caché, j'ai froid...
  - Cher petit ange! dit la Borgnotte, qui ajouta aussitôt: Ainsi, cette dame que nous avons rencontrée tantôt sur le boulevard extérieur, & qui a voulu t'embrasser...
- Oh! la vilaine femme! répondit vivement l'enfant en se cachant, avec un mouvement d'effroi, dans le giron de la Borgnotte.
- C'était pourtant une belle madame, reprit Trépignette; une belle madame, avec un beau chapeau, une belle robe, de beaux gants, & une voix bien douce!...

- Petit père m'a défendu d'embrasser d'autres mères que toi...
- Mais ce n'était pas ta mère, ma chérie; c'était une dame quelconque qui se promenait par là & qui s'est arrêtée pour te regarder, parce que tu es gentille, parce que tu es proprement nippée, & qu'on ne rencontre pas beaucoup de belles petites filles comme toi sur les boulevards extérieurs, des quartiers à pauvres gens... Et puis, cette dame, elle avait l'air triste... Il faut être pitoyable envers qui souffre, Marie... Oui, elle avait l'air trifte... j'ai vu cela quand elle a relevé son voile pour t'embrasser... & il m'a semblé qu'elle était plus trifte encore après ton refus... Je me suis trompée, peut-être... Peutêtre aussi est-ce une dame qui a perdu sa fille & qui a cru la retrouver en toi... Il y a tous les jours de ces ressemblances-là, Marie... Il ne faut pas en vouloir au monde, quand il s'y prend poliment... Pourquoi faire de la peine quand il en coûterait si peu de faire plaisir?... De toi, qui es si douce & si bonne, ma mie, cela m'a étonnée, presque chagrinée...
- Tu as raison, maman Borgnotte, je te demande pardon! Mais c'est que, vois-tu, j'ai eu peur quand la dame s'est baissée vers moi... Il m'a semblé qu'elle allait m'emporter avec elle... Alors, j'ai crié!... Ne le dis pas à petit père, surtout!...

— Non, ma mie aimée, non... D'ailleurs, ce n'est pas chose d'importance... cela ne mérite pas qu'on lui en casse les oreilles... Et puis, quoique tu me donnes raison, il me donnerait tort, lui, puisqu'il t'a appris à ne connaître & à n'aimer d'autre semme que moi, ta petite mère Borgnotte...

L'enfant écoutait Trépignette, &, en même temps, son oreille épiait tous les bruits du dehors pour tâcher d'y démêler un bruit connu de pas ou de voix.

— Le voilà! le voilà! dit-elle tout à coup en se précipitant vers la porte & en l'ouvrant.

La Borgnotte l'avait suivie, joyeuse.

- Éclaire-nous, Trépignette! cria de l'escalier la voix de Cœurderoy.
- Petit père n'est pas seul, dit Marie en se reculant instinctivement pous laisser passer son père que suivaient, en esset, deux commissionnaires.
- Bonjour, ma chérie, dit Jean en prenant sa fille dans ses bras & en lui donnant deux gros baisers sur le visage. Ce n'est qu'un à-compte, ajouta-t-il; je te donnerai le reste tout à l'heure, quand la Borgnotte aura fini d'allumer sa bougie...

La Borgnotte n'en finissait pas, parce qu'elle était émue, & que, dans son émotion, elle tremblait comme une feuille. Enfin, la lumière se

fit, & l'on put voir, plantés sur le seuil, attendant respectueusement, les deux commissionnaires, chargés de paquets de toutes sortes, les uns volumineux, les autres petits, les uns lourds, les autres légers.

— Mettez cela par terre, mes gas, leur dit Cœurderoy en les aidant.

Marie regardait tout cela sans trop de curiosité, & elle était plus occupée de son père que des paquets. La Borgnotte, elle, tout en étant occupée de Jean, comme toujours, ne pouvait s'empêcher de se demander ce que pouvaient bien renfermer ces mystérieux paquets.

— Quelques vieilles faïenceries, sans doute! murmura-t-elle, dépitée de chercher sans trouver. Comme si nous n'en avions pas déjà assez! En met-il de l'argent dans ces bric-à-brac-là! Il ne s'apercevrait pas que ma robe d'indienne a besoin d'être remplacée, non!... Monsieur Jean, ta soupe sera froide! ajouta-t-elle brusquement tout haut.

Cœurderoy ne répondit pas. Il était en train de payer les commissionnaires, qui s'obstinaient à lui demander l'éternel « petit pour boire. »

— Mes agneaux, leur dit-il en les mettant à la porte, vous boirez avec ce que je vous ai donné, ou vous ne boirez pas, à votre choix... Mais je ne sais pas pourquoi je vous payerais deux fois le prix de votre course, une grosse fois & une pe-

Et il leur ferma la porte au nez, sans colère, mais avec le plus profond mépris.

— Mendiants, va! dit-il en se débarrassant de son habit & de sa cravate & en s'asseyant à table, disposé à faire honneur au souper. Mendiants! Des descendants de Vercingétorix! oh!... Ta soupe pue bon comme tout, la Borgnotte! ajouta-t-il joyeusement en plongeant la louche dans la soupière.

Marie s'était assise à côté de lui, à sa gauche, & elle lui baisait silencieusement la main.

— Ah! oui, c'est vrai, reprit Cœurderoy en se penchant vers elle & en l'embrassant de nouveau avec tendresse; oui, c'est vrai, je ne t'avais pas donné ton compte... Le voilà!... Il n'en manque pas un... Ah! tu voudrais aussi un petit pour boire, n'est-ce pas?... Tenez, le voilà, petite Auvergnate!... En veux-tu, toi, la Borgnotte? ajouta Jean en voyant que Trépignette avait l'air de bouder. En veux-tu? Dépêche-toi, pendant qu'il me reste encore un peu de monnaie sur les lèvres... Tout à l'heure il n'y aura plus que de la soupe...

La Borgnotte ne se le fit pas dire deux fois : elle accourut & recut son « pour boire. »

Ainsi commencé, le dîner ne pouvait mal s'achever. Cœurderoy était de bonne humeur; il taquinait Trépignette, il lui lançait des bouchons à la tâte, très-adroitement, de façon que les bouchons ne l'atteignissent pas; il racontait une foule d'anecdotes à la portée du jeune âge, dont Marie riait aux larmes & la Borgnotte aussi : tout cela, sans perdre un seul coup de dent, car, s'il se sentait en verve ce soir-là, il se sentait également en appétit. Il y avait longtemps que la Borgnotte & Marie n'avaient assisté à pareille sête.

Cependant, pas un mot des mystérieux paquets. Au contraire, lorsque Jean surprenait des regards curieux égarés de ce côté, il souriait doucement, malignement, d'un air qui signifiait: « Vous n'en saurez rien! » & continuait à manger ou à raconter comme si de rien n'était.

Mais la curiosité a été inventée par & pour la femme : par Psyché chez les païens, par Ève chez les chrétiens. La Borgnotte, n'y pouvant plus tenir, voulut forcer Cœurderoy à parler, &, négligemment, en enlevant un plat, elle le tint pendant une minute suspendu au-dessus de l'un des principaux paquets.

— Tu veux donc tacher ta robe de noces? lui dit tranquillement Cœurderoy, qui avait deviné son intention.

A cette révélation, à laquelle elle était loin de s'attendre, la pauvre Borgnotte faillit en laisser choir pour de bon le plat qu'elle avait eu l'air de laisser tomber pour rire.

- Ma ro... ma robe... de noces? balbutiat-elle.
- Eh bien! oui! N'était-ce pas chose convenue? Ne voudrais-tu plus, par hasard, maintenant que je me suis mis en frais pour cette bête de cérémonie? répondit Cœurderoy, en prenant une pose d'homme offensé.
- Oh! Jean! murmura la Borgnotte, qui étouffait de bonheur.
- Voyons, chère bête, apporte-moi mon casé, & plus vite que ca! reprit Cœurderoy avec sa brusquerie bon ensant.

L'émotion avait coupé bras & jambes à la Borgnotte : le bonheur lui donna des ailes.

En un clin d'œil la table fut débarrassée, la nappe secouée, & le café servi.

Cœurderoy souriait de cet empressement.

— Vous pouvez regarder maintenant, dit-il à la Borgnotte & à sa fille, en se renversant avec complaisance dans son fauteuil pour mieux juger de l'effet qu'allaient produire les mystérieux paquets.

Trépignette se pencha & les ouvrit un à un, avec précaution, religieusement pour ainsi dire, &, à chacun d'eux, elle poussait des cris d'admiration, répétés par la petite Marie, dont la joie, quoique plus désintéressée, n'était pas moins vive que la sienne.

Il y avait là une robe de soie gris-perle, une rotonde de soie noire garnie de guipures, un bonnet de blonde garni de rubans de taffetas blanc, un col en application de Bruxelles, avec les manches pareilles, des bas de soie blanche, des bottines de taffetas gris, & des gants de chevreau blancs. C'était le costume destiné à la Borgnotte.

Il y avait aussi une robe de mousseline blanche avec de petits volants, une large ceinture de soie bleue, de petits pantalons de mousseline garnis de dentelle, de jolis petits bas de fil d'Écosse, de petites bottines de taffetas blanc, & des gants demi-longs. C'était le costume destiné à Marie.

- Ah! petit père! petit père! que tout cela est donc beau! s'écriait celle-ci à tout moment, en sautant de joie & en battant des mains.
- Ah! cher Jean! murmurait Trépignette qui ne pouvait en croire ses yeux. Cher Jean! cher Jean!
- Vous êtes contentes? Oui, très-bien! je suis content aussi... par extraordinaire! Ton café est exquis, la Borgnotte, tu t'es signalée aujourd'hui, je te remercie.
- Et toi, Jean? Et ton costume de... marié? dit la Borgnotte en hésitant un peu.
  - Mon habit noir? Vieilleville me l'apporte

demain; tu verras comme c'est bien, ça! j'aurai l'air d'un parfait notaire... A propos de notaire, la Borgnotte, je n'ai pas fait dresser de contrat, parce que le coût de l'acte serait plus considérable que l'argent qui y serait donné de part & d'autre... Tu n'as rien, je n'ai pas grand'chose : total, zéro! Cependant, comme il faut tout prévoir, surtout ce qui arrive, tu trouveras dans le tiroir de ma table, sous pli cacheté, une façon de testament olographe, une donation pure & simple de mes droits d'auteur... Tu ne sais pas ce que c'est que des droits d'auteur? Tu ne sais pas non plus ce que c'est qu'un auteur?... Cela ne m'étonne pas... Oh! il ne faut pas rougir de cette aimable ignorance, chère bête! Je t'aime mieux ainsi qu'autrement... Tu n'as pas besoin de savoir, d'ailleurs... Tu n'auras qu'à ouvrir le paquet & à lire ou à te faire lire les choses qui y sont écrites de ma plus belle écriture... Mais pas avant le moment prévu, par exemple! & seulement lorsque la tuile de Damoclès, qui menace toutes les têtes humaines, se sera abattue sur la mienne.

- Oh! Jean! fit Trépignette d'un ton de reproche, pourquoi nous parles-tu de ces choses-là?...
- J'en parle comme je parlerais d'autre chose... La mort, du reste, cela n'est pas plus triste que le mariage... au contraire!

- Jean! Jean!... Oh! Jean!... murmura la Borgnotte.
- Jean-jean! tu avais bien dit... tu as eu tort de te reprendre! répliqua Cœurderoy avec un sourire gâté par un peu d'amertume.
- Qui veux-tu que je choisisse pour mes demoiselles d'honneur, Jean? demanda timidement la Borgnotte, qui songeait avec complaisance à la « cérémonie. »
- Tes demoiselles d'honneur! répondit vivement Cœurderoy. Combien donc de douzaines t'en faut-il? Une, ce sera suffisant... & je te l'ai choisie moi-même: c'est Chiffonnette, une honnête fille dont je réponds presque autant que de toi... Ç'a été une occasion de l'habiller à neuf, la pauvrette!... Si cependant elle ne te convenait pas, dis-le, ne te gêne pas... j'en trouverais une autre...
- Tu as bien choisi, Jean... J'avais moimême pensé à Chiffonnette, qui est une bonne fille, obligeante au possible, & qui ne s'affiche pas comme toutes ses camarades... Et, ajouta la Borgnotte, toujours en hésitant, nous irons à l'église, n'est-ce pas, Jean?
- Tu iras si cela te plaît, répondit Cœurderoy avec un geste d'impatience; mais, moi, je n'irai pas, je ne vais jamais dans ces endroitslà... Je crois que le bon Dieu est partout, comme

me l'a appris mon catéchisme... & puisqu'il est partout, il doit être aussi bien dans les bois qu'ailleurs... Nous irons dans les bois...

- Mais, objecta timidement Trépignette, je croyais qu'un mariage n'était valable qu'autant qu'il était béni?...
- Avant la Révolution, oui, ma fille; mais, depuis la Révolution, nous avons changé tout cela, nous avons mis le cœur à droite & le maire à la place du curé... Tu trouves que l'écharpe tricolore ne vaut pas la chasuble d'or? Tu as peut-être raison, au point de vue du goût & de l'art; mais, au point de vue de la raison, tu as tort... Le mariage, Borgnotte, est une collaboration, une association, une affaire purement civile & commerciale; & puis... & puis... voilà Marie qui ouvre ses chers beaux yeux grands comme des portes cochères, afin de mieux comprendre ce que je dis... & je ne veux pas qu'elle le comprenne... Au dortoir, mes enfants, au dortoir!

La Borgnotte ne répliqua rien & obéit. Mais. tout en obéissant, tout en se taisant, quelque chose protestait en elle, — la tradition, — tradition pieuse, tradition respectable, qui ne reconnaît pour bien mariés que les gens qui se sont mariés à l'église. La parole du prêtre, c'est le fil d'or qui lie les destinées!

Pauvre Borgnotte! elle souffrait de cette in-

fraction à l'habitude que voulait lui faire commettre Jean. « Je ne serai pas mariée comme l'a été ma mère! » murmurait-elle en déshabillant l'enfant.

Pauvre Borgnotte! si elle avait su...

## CHAPITRE XV

OU L'ON DÉCRIT LE DÉSERT DANS LEQUEL MADELEINE S'ÉTAIT RÉFUGIÉE POUR EXPIER SES PÉCHÉS ET RÊVER A UNE FOULE DE CHOSES

Connaissez-vous Meudon, ce petit village dont on prétend que Rabelais a été le curé? C'est, comme tous les villages, une grande rue bordée à droite & à gauche de maisons qui n'ont rien de commun avec celles de la rue de Rivoli. Cette grande rue, qui commence au mur du parc du général Jacqueminot & sinit à la porte de la forêt, s'appelle la rue des Princes, depuis longtemps probablement, car il n'y a plus de princes aujourd'hui, — & c'est vraiment dommage, les princes valant mieux que les bourgeois.

Les années qui enlèvent tant aux hommes, n'enlèvent presque rien aux choses. Cette forêt, coupes sombres à part, a aujourd'hui la même physionomie qu'il y a deux siècles. Les baliveaux anciens ont été remplacés par d'autres baliveaux de même essence, voilà tout. Les routes sont les mêmes, les sentiers aussi, à ce point que, si les vieux amoureux d'il y a cent cinquante ans, le Dauphin Louis, fils unique de Louis XIV, & sa jeune Maintenon, mademoiselle Émilie Choin, sortaient pour quelques heures de leurs tombes armoriées & s'en venaient rôder là bras dessus, cœur dessous, comme au temps où ils fuyaient la cour & la ville, ils retrouveraient, au pied de ce même chêne, le même tapis de mousse où ils s'asseyaient si volontiers pour soupirer.

Ce village, non plus, n'a pa's beaucoup changé. La route qui y mène depuis le Val, & que suivait toujours le carrosse de louage de mademoiselle Choin, s'est peut-être modifiée, en se garnissant de maisons de plaisance; mais le village, j'en répondrais, a le même aspect aujour-d'hui qu'alors. L'église est à la même place, avec son petit troupeau de maisonnettes tout autour. Des générations entières ont disparu, comme les arbres de la forêt, mais pour être, comme eux, remplacées par d'autres générations. On n'y crie plus: « Vive Monseigneur! » comme lorsque le Dauphin y passait, escorté du duc de Berri ou du duc de Bourgogne, de l'é-

lecteur de Cologne ou de l'électeur de Bavière; mais on y crie : « Vive le général Jacqueminot! » — un monseigneur aussi généreux que l'autre, aussi hospitalier au pauvre monde, & peut-être plus riche que l'autre.

Les mendiants eux-mêmes n'ont pas changé, malgré tout ce que la charité publique a pu faire pour les supprimer. Je rencontre encore aujour-d'hui, étalant au soleil leurs plaies & leurs guenilles, les loqueteux & les béquillards que j'y rencontrais il y a trente ans, lorsque je venais m'y promener avec mon père. Peut-être ces malingreux étaient-ils déjà les mêmes au temps où la compatissante mademoiselle Choin vidait son aumônière dans la poussière de la route. La misère étant éternelle, il n'est pas étonnant que les misérables le soient aussi...

Revenons à la rue des Princes.

C'est la rue principale du village. D'autres, plus petites, partent de là pour descendre vers le val ou pour remonter vers le château, à micôte duquel il se trouve. Parmi ces dernières, il faut citer la rue Terre-Neuve qui longe une partie de la propriété du général &, tout en faisant des zigzags pittoresques, va gagner la grande avenue du château.

Avenue seigneuriale, — la véritable rue des Princes, cette avenue! D'un côté, elle aboutit à la grille du château de Meudon, de l'autre, au pavé des Gardes de Bellevue. A droite, elle domine Paris & toute la vallée de la Seine; à gauche, elle est dominée par les verdoyants avant-postes de la forêt. Situation admirable entre toutes, salubre autant que poétique, que semblent apprécier, comme il convient, les propriétaires des cottages échelonnés sur tout le parcours de cette avenue, depuis le rond-point du château jusqu'à la tranchée du chemin de fer.

C'était dans une de ces ombreuses retraites, louée à l'année par Le Mayeur, que s'était réfugiée Louise Cœurderoy, la belle pécheresse repentante.

La maison était modeste, — la plus modeste de toutes; mais, malgré son absence de comfort, elle était digne d'être habitée à cause de son silence prosond & de sa propreté exquise, le premier dû au lieu même, la seconde due aux soins incessants de la vieille Ursule, l'Holbein de la rue de Douai désencadré par son maître. Elle n'avait qu'un étage, mais les chambres y étaient bien distribuées & convenablement meublées; en outre, elles prenaient leur vue d'un côté sur l'avenue, de l'autre sur la vallée, — deux aspects dissérents qui répondaient à merveille au double besoin d'une âme assez satiguée de l'agitation stérile pour aimer à s'isoler du monde par la contemplation de la Nature, & cependant pas

assez détachée des choses mondaines pour ne pas désirer de temps en temps s'emparisienner par le regard. Un logis de veuve, en un mot.

Veuve, Louise ne l'était-elle pas? N'avait-elle pas des deuils à porter, des morts à regretter, des larmes à verser? Ne fallait-il pas le repos à cette âme secouée d'autant de remords que son corps l'avait été de spasmes? L'apaisement des existences surmenées par la passion, on ne le trouve que dans la solitude, où l'on dit que les biches blessées par les traits du chasseur trouvent l'herbe souveraine qui les guérit.

Depuis un mois qu'elle était là, seule avec la vieille Ursule, aucune plainte n'était sortie de ses lèvres, aucune révolte ne s'était faite dans son esprit contre cette vie nouvelle à laquelle rien ne l'avait préparée & dans laquelle elle était entrée du jour au lendemain sans effort ni regret. Le couvent a son charme pour les tempéraments les plus bouillonnants, la discipline a sa saveur pour les caractères les plus indomptables, le cilice a sa volupté pour les chairs les plus délicates. Le côté femme de la nature de Louise avait trouvé sa satisfaction - une jouissance chaste - dans ces mortifications auxquelles l'avait condamnée Georges Le Mayeur. Il y a des mains par qui l'on aime à être châtié... Et puis, il faut tout dire: outre que son ancien amour pour Georges, le plus vrai, le seul vrai

de sa vie, s'était réveillé, épuré, & brillait en elle comme une flamme dans la boue d'un marais, elle espérait revoir sa fille, pour laquelle son amour, trop longtemps muet, s'était réveillé aussi, ardent, vivace, irrésistible! Elle ne consentait si facilement à faire cette rude pénitence qu'en vue d'une double récompense, qui lui eût fait braver plus de choses encore qu'elle n'en avait bravé jusque-là. Les femmes ne savent rien faire gratuitement...

Je viens de parler de couvent : le vêtement de Louise Cœurderoy n'y aurait pas fait scandale comme tous ceux qu'elle avait pris, jusque-là, l'habitude de porter; il n'eût effarouché aucun regard, alarmé aucun rigorisme: c'était un habit de yeuve, un vêtement de deuil, - de la soie couleur de cendre. La robe montait, impitoyable pour les belles épaules dont la ligne serpentine se trahissait toujours néanmoins; les plis de devant, flottants comme ceux d'un peignoir, enlevaient au buste toute possibilité de manifestation orgueilleuse; la taille se devinait sans être accusée. La seule coquetterie de cette toilette funèbre gisait dans la blancheur éclatante du linge, au col et aux poignets, - une protestatation contre les couleurs éteintes du reste du costume. Je ne parle pas des cheveux, — de ces beaux cheveux blonds dont Impéria avait été jadis si fière & qui lui avaient servi de lasso

pour attirer tant de victimes éperdues: elle n'avait pas eu le courage de les cacher, encore moins de les couper, elle se contentait de les porter le plus simplement du monde — comme on porte une couronne. Pour tout dire en un mot, & pour mieux prouver la transformation radicale qui s'était faite, au moins extérieurement, chez Louise Cœurderoy, depuis un mois qu'elle habitait l'Avenue du château avec la vieille Ursule, on ne les appelait pas autrement, l'une & l'autre, que les Béguines.

Le mystère dont s'entourait, à leur insu, naturellement, l'existence de ces deux semmes d'un âge si différent, - que l'on eût prises pour la mère & la fille, si la mère n'eût pas eu l'air d'avoir pour la fille un respect mêlé de haine qui n'avait pas échappé aux yeux clairvoyants, - ce mystère allait s'épaississant chaque jour davantage autour d'elles. On avait d'abord voulu savoir, & l'on s'était irrité de ne rien apprendre. Mille suppositions absurdes, folles, téméraires, injurieuses, - comme toutes les suppositions, avaient fait le siége de la petite maison conventuelle. Si l'aspect rébarbatif de la vieille Ursule - qui, elle, en effet, ressemblait bien à une béguine de Bruges ou de Gand - avait fait fuir les plus audacieux, l'aspect adorablement mélancolique de Louise Cœurderoy avait encouragé les plus timides à avançer. Il n'y avait pas d'homme dans cette maison mystérieuse! Une fois seulement, Georges Le Mayeur était venu sur une invitation pressante de Louise; mais il n'y était resté qu'une heure, & les curieux qui avaient constaté son entrée & guetté sa sortie en avaient été pour leurs frais d'indiscrétion. Georges n'étant pas revenu, on avait cessé de s'occuper de lui, puis, peu à peu, de s'occuper des deux recluses, — quelques oisifs de Bellevue exceptés, des gens persistants.

Le dimanche & le lundi, deux jours où la marée montante des Parisiens envahit et submerge littéralement les environs de Paris, & principalement — peuple démocratique, va! — les endroits royaux comme Versailles, Saint-Cloud, Meudon; le dimanche & le lundi, les deux recluses ne bougeaient pas du cottage. Ursule allait & venait silencieusement, comme une ombre, dans les quatre pièces du rez-de-chaussée, son département exclusif; Louise, cantonnée au premier étage, dans l'une des pièces qui regardaient la vallée de la Seine, cousait, lisait ou rêvait, & l'heure du repos arrivait sans que l'une ou l'autre des deux femmes eût été seulement entrevue par les passants ou par les voisins.

Mais, les autres jours de la semaine, chaque matin, Louise Cœurderoy sortait, la tête recouverte d'une faille de soie noire sous laquelle son visage disparaissait presque tout entier quand il le fallait. La vieille Ursule la suivait à distance respectueuse, toujours la même, pour faire bien comprendre aux gens qui les rencontraient la distance sociale, ou morale, qui la séparait de sa maîtresse — ou qui séparait sa maîtresse d'elle. Elle avait sa fierté aussi, la vieille Ursule!

En quittant le cottage, Louise marchait vite, sans se soucier de l'allure grave et compassée d'Ursule. Elle traversait l'avenue, s'engageait dans une viette ménagée entre deux propriétés & aboutissant à l'avenue circulaire, &, du même pas rapide, remontait vers le bois où elle entrait par la Porte du Bel-Air, dont le garde, presque toujours sur sa porte à cette heure-là, lui ôtait respectueusement, comme à une dame, sa petite casquette de drap vert illustrée d'un cor de chasse, & sans que les chiens du chenil à clairevoie donnant sur la route aboyassent comme ils en avaient l'assourdissante habitude. Une fois dans la forêt silencieuse, hormis ses chansons d'oiseaux & ses bruissements d'insectes, Louise ralentissait son pas, s'assurait que la vieille Ursule la suivait bien, & prenait au hasard un sentier - qui était presque toujours le même & qui la conduisait presque toujours soit à l'étang des Fonceaux, soit à l'étang de Villebon, les deux endroits les plus pittoresques peutêtre de cette pittoresque forêt de Mcudon dont le seul défaut est de n'être pas à vingt lieues de Paris.

Voilà quel était le désert dans lequel Madeleine repentante s'était réfugiée pour expier ses péchés — & rêver à une foule de choses.

## CHAPITRE XVI

OU L'ARTICLE 340 DU CODE PÉNAL, APRÈS AVOIR MONTRÉ LE BOUT DE SON NEZ, FINIT PAR MONTRER LES TALONS

Un vendredi de la fin de juin, un matin, au moment où Louise mettait sa faille & s'apprêtait à descendre pour sortir avec Ursule, la porte du rez-de-chaussée tourna sans bruit sur ses gonds, & Georges Le Mayeur entra sous le vestibule.

- Elle va sortir, dit le vieil Holbein d'une voix qui ne voulait pas être entendue & en indiquant du geste au visiteur une petite pièce qui servait de parloir.
- C'est bien! répondit Georges, qui avait l'air préoccupé. Dites-lui que je suis ici & demandez-lui si elle consent à me recevoir...

La vieille Ursule fit un mouvement pour se diriger vers l'escalier; puis, se ravisant:

- Elle est sortie il y a deux jours, dit-elle, toujours à voix basse. Sans doute, elle est allée à Paris, car elle s'est habillée... Partie à midi, revenue à sept heures du soir, exténuée, trèspâle, très-agitée...
- C'est bien, mère Ursule! c'est bien! je ne vous en demande pas tant! répondit Georges avec impatience. Allez, je vous prie, la prévenir de mon arrivée.
- Elle a reçu deux lettres, qu'elle a relues plusieurs fois, ajouta l'incorrigible Ursule, qui tenait à s'acquitter consciencieusement des fonctions inquisitoriales qu'elle s'était imposées.
- Elles sont de moi, mère Ursule. Faites ce que je vous dis, maintenant.

L'ordre était formel. La vieille Ursule, qui poussait jusqu'au fanatisme, jusqu'à l'aveuglement, son dévouement pour l'homme qui l'avait tirée de la misère, — la mère Ursule obéit. Bientôt son pas pesant fit crier les marches de l'escalier qui conduisait au premier étage.

— Je descends, mère Ursule, ne montez pas! dit d'une voix douce Louise, qui voulait éviter une fatigue à la vieille femme, un peu essoufflée par l'âge.

Georges avait dit à Ursule de monter : elle montait. Quand Georges n'était pas là, Louise était sa maîtresse; mais lorsqu'il arrivait, lui seul était le maître...

- Monsieur Georges est en bas, dit-elle brusquement à Louise, en arrivant au haut de l'escalier.
- Geor... Monsieur Georges?... répondit Louise, émue. Mais qu'il monte!... qu'il vienne!... Il est chez lui, ici...

La vieille Ursule redescendit: Georges, qui avait entendu, monta.

Louise se tenait debout, embarrassée comme une pensionnaire devant un *monsieur*. En redevenant honnête, elle était redevenue timide.

— Georges... murmura-t-elle en lui tendant la main avec hésitation, car elle craignait qu'il ne la refusât comme il l'avait fait à sa précédente visite.

Elle craignait juste. Georges Le Mayeur n'eut pas l'air de remarquer ce mouvement, & il fit quelques pas dans la chambre, en affectant de regarder tout, excepté celle qui ne regardait que lui.

- Ah! murmura Louise, douloureusement blessée de la persistance que mettait Le Mayeur à éviter tout contact trop direct avec elle.
- Vous ne m'attendiez pas ce matin, repritil; je vous avais écrit, en effet, que je ne viendrais que ce soir, par le train de cinq heures, mes affaires devant me retenir toute la journée à

Paris... Mais j'ai devancé l'heure, parce que les événements me devancent aussi, eux; des événements terribles, une catastrophe, madame!...

- Oh! mon Dieu! Georg... Monsieur... Qu'y a-t-il donc? s'écria Louise en pâlissant.
- Il y a, madame, que votre mari se remarie! répondit brutalement Le Mayeur.

Il aimait mieux se débarrasser tout d'un coup de ce fardeau, au risque d'en écraser la femme sur le cœur de laquelle il le rejetait. Sans doute elle allait bondir, protester énergiquement, aller, courir, voler, pour empêcher ce mariage, une folie, un crime puni par la Loi avec la dernière sévérité, — de la peine de mort autresois, aujourd'hui des travaux forcés à perpétuité. Mais contre son attente & à sa grande stupésaction, Louise ne bondit pas, ne protesta pas, ne cria pas.

- Le malheureux! se contenta-t-elle de dire d'une voix où il y avait plus de pitié pour le fou que de courroux contre le criminel.
- Voilà comment vous accueillez une nouvelle qui vous supprime, puisqu'en se remariant, Jean vous considère comme morte! s'écria Le Mayeur, scandalisé du calme relatif de Louise. Le malheureux! le malheureux! ajouta-t-il en se promenant avec agitation à travers la chambre. Oui, sans doute, le malheureux! Mais la malheureuse aussi, la malheureuse, savez-vous

quelle elle est?... Ah! ce n'est pas vous !... Je ne me soucie pas plus de vous, en cette affaire, que vous ne vous en souciez vous-même... La malheureuse, madame, c'est Marie, cette innocente enfant que son père va déshonorer à son tour comme vous l'avez déshonoré, lui!...

- Marie! s'écria Louise en chancelant. Ah! mon Dieu! comme vous me punissez!... Marie! ma fille! déshonorée!... Ah! ne sortirai-je donc jamais de cette fange de honte où je me débats!... Marie! Mais tout cela n'est pas vrai, Georges!... Vous ne dites cela que pour m'éprouver... Je comprends... Vous doutez de ma sincérité... Vous ne croyez pas à la possibilité de mon retour au bien, à l'honnêteté..... je n'ose pas ajouter à la vertu... Ce mot-là, en passant sur mes lèvres impures, s'y souille comme tant d'autres mots vulgaires... Ah! Georges! ne prolongez pas cette douloureuse épreuve... Je suis sincère, je vous le jure... je vous le prouverai... plus tard... par ma tendresse pour Marie... quand elle me sera rendue... Mais ne soyez pas trop cruel... ne me frappez pas trop fort... je suis femme & je pourrais en mourir... & je ne veux pas mourir avant d'avoir été pardonnée & dessouillée par les baisers de mon enfant!... Georges, je vous en supplie, cette affreuse nouvelle n'est pas vraie, n'est-ce pas?
  - Elle est vraie, répondit plus doucement

Le Mayeur, touché par cette explosion de sincérité.

- Ah! mon Dieu! mon Dieu! murmura Louise accablée, anéantie, en se cachant le visage de ses deux mains pour que Le Mayeur ne la vît pas pleurer.
- Cœurderoy m'avait averti de cela chez lui, il y a cinq ou six semaines, reprit Le Mayeur. Mais je n'avais pas cru à cette improvisation de la folie... Sa fille venait d'avoir une crise... Il venait de vous rencontrer... vous savez où... car si vous ne l'avez pas reconnu tout d'abord, il vous avait bien reconnue, lui!... Il avait la tête perdue, l'esprit nové de visions sinistres, le cœur abîmé de douleur... J'avais évoqué votre souvenir, j'avais cité votre nom, j'avais attesté vos droits d'épouse pour éclairer, en la désabusant, une pauvre fille qui aime Jean & qui, depuis six ans, prodigue à Marie toutes les tendresses d'une mère... Jean intervint alors pour abuser de nouveau celle que je voulais avertir des périls de sa situation... Il jura à la Borgnotte qu'il l'épouserait.
- La Borgnotte? demanda Louise, qui suivait toute pantelante ce récit désolant. La Borgnotte? C'est bien cette fille jeune, fraîche, à l'air doux & bon, que j'ai rencontrée avant-hier sur le boulevard Rochechouart, conduisant une enfant blonde par la main?

- Vous êtes allée à Paris, malgré la promesse que vous m'aviez faite, sans que je vous la demandasse, de n'y plus remettre les pieds avant l'heure?...
- Oui... je vous en demande pardon, Georges... mais je n'ai pu résister au besoin de voir Marie, ne fût-ce qu'à la dérobée... J'ai été à Paris... J'ai rôdé, voilée, toute la journée, dans le voisinage de la cité des Bains... Madame Gédéon m'avait dépeint la femme que vous appelez la Borgnotte... Quant à Marie, j'avais son signalement dans mon cœur... je l'aurais reconnue entre mille, maintenant que je voyais clair, opérée par vous, Georges... Après quatre heures d'attente... quatre heures!... la Borgnotte descendit l'escalier de la Cité, avec Marie, avec ma fille... Mon cœur sauta dans ma poitrine... Je voulus crier... je voulus m'élancer... mes pieds étaient cloués au sol, mes lèvres semblaient closes à jamais : mon cri s'arrêta dans ma gorge... La Borgnotte & Marie s'en vinrent de mon côté... j'eus peur... je me reculai... Elles passèrent près de moi, à me toucher... Ah! tout mon sang ne fit qu'un tour!... Je n'y pus résister... je me penchai vers Marie, je la pris dans mes bras, & je la serrai avec énergie contre mon cœur, sans oser poser mes lèvres sur son front virginal... Georges! Marie jeta un cri d'effroi & me repoussa... non pas comme on repousse une

étrangère, mais comme on chasse une ennemie... Ah! ces souffrances-là me seront comptées, n'est-ce pas?... Georges! Georges! Être haïe de ma fille! Parmi tous les châtiments auxquels je pouvais m'attendre, celui-là était le seul auquel je n'eusse jamais pensé!...

Il y eut un silence de quelques minutes, pendant lequel on n'entendit dans la chambre que les sanglots de Louise Cœurderoy. Georges n'essayait pas de les arrêter, ne trouvant en lui nulle parole assez puissante pour cela. A quoi bon, d'ailleurs? Les larmes sont la soupape de dégagement de l'âme en ébullition de douleur : sans elles la poitrine éclaterait.

Georges était ému plus qu'il ne voulait le laisser paraître, il se sentait pour Louise plus de pitié qu'il n'en voulait laisser voir, &, malgré le reste de désiance qu'il conservait à son égard, il était forcé de s'avouer qu'elle méritait, sinon de l'estime, du moins de l'admiration. Toutes les semmes slétries comme elle par la passion n'auraient pas su, comme elle, se réhabiliter par la maternité! Toutes ne l'auraient pas su, parce que toute ne l'auraient pas pu, — parce que toutes, plutôt, ne l'auraient pas voulu! Le lit de la honte est si moelleux, on y ensonce si prosondément, on s'y trouve si bien, que, pour en sortir, il faut être doué d'un rare ressort de volonté!

Devant ce que Louise avait fait deux jours auparavant, & en songeant surtout à la douleur qu'elle avait dû ressentir, la roideur de Le Mayeur se détendit, sa parole se fit moins dure, son regard se fit moins froid. Certes, il n'était plus, il ne pouvait plus être pour Louise ce qu'il avait été pour Impéria : un amant. Il s'v refusait, il chassait ce souvenir avec horreur; son amour était mort, bien mort, il le lui avait dit parce que c'était vrai, - parce qu'il en est de certains amours comme de certains arbres, du cyprès par exemple : une fois coupés, ils ne repoussent plus. Georges avait coupé le sien! Mais il avait en lui de nobles instincts, de chevaleresques sentiments, - & le premier de tous, l'équité : il ne se reconnaissait plus le droit d'être sévère, lui homme, après cette impitoyable sévérité d'une enfant!...

- Écoutez-moi jusqu'au bout, madame, je vous en prie, reprit-il doucement. Le temps s'écoule, le mal s'aggrave...
- Je vous écoute, monsieur, répondit humblement Louise en essuyant ses yeux sans cesse mouillés de nouvelles larmes.
- Le mariage de Jean avec la Borgnotte, quoique la chose fût la plus folle du monde, était donc projeté, ajouta Le Mayeur; mais il n'était pas encore fait, il ne pouvait pas se faire... J'avais essayé plusieurs fois de voir Jean, afin de

juger une bonne fois de la sanité ou de l'insanité de son esprit & d'agir en conséquence, car l'amitié a des droits impérieux, & Jean était mon ami d'enfance... Mais il semblait me fuir... J'allais chez lui sans le rencontrer... Je lui écrivis plusieurs lettres : il ne répondit à aucune... Prévenir la Borgnotte? j'y avais songé d'abord, comme au moyen le plus court & le plus sûr... mais c'était aussi un moyen déloyal... Et puis, cette fille est d'une simplicité d'esprit qui n'a d'égale que la richesse de son cœur... Elle adore Jean, elle ne voit que par ses yeux & n'entend que par ses oreilles; Jean avait promis, Jean tiendrait... Il fallait renoncer à la convaincre... j'y renonçai... Hier j'avais adressé une dernière lettre à Jean... Même silence que pour les autres... Ce matin, de bonne heure, je me rends chez lui, résolu à le voir, à lui parler, à m'expliquer avec lui : il était parti avec la Borgnotte, avec Marie, avec d'autres personnes encore, pour aller se marier... Où? je l'ignorais... je l'ignore... mais on peut le savoir... on peut encore tout empêcher... votre présence est nécessaire, madame...

- Partons, monsieur! dit résolûment Louise.
- Je vous remercie, Louise, répondit Le Mayeur.

Comme ils descendaient, la vieille Ursule montait.

— Monsieur Georges, dit-elle à Le Mayeur, le fils du concierge de la rue de Douai, à qui vous aviez recommandé en partant de venir ici vous apporter les lettres qui pourraient arriver en votre absence, m'a remis celle-ci pour vous.

Georges prit la lettre & la mit dans sa poche.

- Lisez-la, monsieur, je vous en prie, dit Louise, vous êtes chez vous, vos affaires doivent passer avant les miennes. Cette lettre, d'ailleurs, nous intéresse peut-être tous les deux... Vous en attendiez une de... quelqu'un chez qui vous êtes allé ce matin...
- Puisque vous m'y autorisez, madame... répondit Le Mayeur en reprenant la lettre & en en rompant le cachet. Elle est de Jean! ajoutat-il en apercevant la signature.

Louise se tut, attendant qu'il plût à Le Mayeur de lui faire connaître le contenu, ou seulement la substance de cette importante missive.

- « Tu es venu plusieurs fois chez moi, vieux Georges, écrivait Jean, & chaque fois tu as trouvé visage de bois. Je vais t'expliquer tout cela.
- « Je t'ai parlé de la Borgnotte, de sa toquade favorite, obstinée, fatidique, la ritournelle de sa pensée, ou plutôt sa pensée unique.

Je t'ai dit aussi quelle est l'énorme, l'incroyable, l'épatante naïveté de cette enfant; si je n'avais pas pour elle l'affection que me commande la reconnaissance (elle aime Marie & Marie l'aime), je mettrais un autre mot à la place de naïveté, quelque chose comme bêtise. Elle ne croit pas précisément que les alouettes tombent toutes rôties du ciel, parce qu'elle sait varfaitement le contraire, ayant eu de fréquentes occasions d'acheter des mauviettes au marché Saint-Pierre & la peine de les faire revenir dans la casserole; mais elle prend pour articles de foi une foule de bourdes que je me plais, de temps en temps, à lui envoyer au nez. C'est ainsi, par exemple, qu'elle est convaincue que la colonne Vendôme est en bois fondu, que l'Arc-de-Triomphe est un massepain cubique antédiluvien, que le canon du Palais-Royal est allumé chaque jour, à midi, par un colonel d'artillerie en retraite, que les Académiciens du bout du pont des Arts sont vraiment des Immortels, comme ils le prétendent, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes quarante membres de la fondation, Godeau, Gombault, Chapelain, Conrart (au silence prudent), Serizay, Malleville, etc., conservés, par le procédé Gannal, sous les noms de duc de Broglie, Ernest Legouvé, Silvestre de Sacy (dit Ustazade), Désiré Nisard,

duc de Noailles, Montalembert, etc. Je te fais grâce du reste.

« Ces prémisses (pardon, vieux Georges, mais le voisinage des Immortels, vois-tu...) ces prémisses, l'une majeure & l'autre mineure, étaient nécessaires : ils t'expliquent ce qui, dans ma résolution de l'autre jour & dans ma conduite d'aujourd'hui, aurait pu te paraître inexplicable. La simplicité d'esprit de la Borgnotte étant donnée, & sa toquade aussi, tu devines maintenant le résultat. J'ai acheté à cette chère bête une robe de noce, je me suis fait faire un habit à manger du rôti, j'ai retenu quelques amis des deux sexes, que j'ai avertis du rôle à jouer, &, parmi eux, un cabotin à qui j'ai confié le plus scabreux, &... nous partons! nous sommes partis! Quand la pauvre Borgnotte reviendra ce soir au domicile conjugal, elle se croira bel & bien madame Cœurderoy & sera toujours aussi Trépignette Fourdinois que par le passé, & cela suffira à son bonheur & à mon repos. Il y a, à Paris, des milliers d'honnêtes gens qui ne sont pas mariés autrement. D'ailleurs, quelle différence y a-t-il, je te prie, entre une femme qui se sait épousée pour de bon & une femme qui le. croit? Aucune, sinon que, parfois, la première abuse de son droit pour manquer à son devoir, & que la seconde fait son devoir comme si elle

en avait le droit. Personne n'éclairera la Borgnotte sur la farce sacrilége d'aujourd'hui,
puisque demain nous changerons d'amis en
changeant de quartier, &, n'étant pas éclairée, la chère bête restera dans les ténèbres
opaques qui font sa joie & qui assurent ma
tranquillité. Quand je mourrai, tout se découvrira, mais j'aurai eu soin de préparer un
cataplasme d'écus pour calmer les élancements
de la déception que ne manquera pas d'éprouver la Borgnotte; elle me maudira, mais,
outre que je ne serai plus là, mon exécuteur
testamentaire, toi, y sera, & la priera de me
pardonner en lui faisant accepter les petites
rentes dont je puis disposer.

« J'aurais bien voulu t'avoir avec moi aujourd'hui, cher vieux Georges; mais j'ai eu peur de tes reproches, de tes justes & sévères admonitions, &, comme un capon, j'ai fui. Je te reverrai demain, je te le promets.

## « Ton

## « JEAN CŒURDEROY. »

Après cette lecture, Le Mayeur respira comme un homme à qui on ôte un lourd poids de dessus la poitrine, — l'article 340 du Code pénal.

- Madame, dit-il à Louise qui interrogeait

anxieusement sa physionomie; le mal est moins grand que nous ne l'avions craint d'abord, tout n'est pas encore perdu... Espérons!

- Ainsi, cette lettre?... demanda Louise.
- Cette lettre me rassure un peu... Mais il faut que je vous quitte... que je retourne à Paris... J'ai des renseignements à prendre... Je reviendrai... Jusqu'à mon retour, soyez calme... Point de préoccupations folles, pas de craintes exagérées, je vous en prie!...
- J'ai confiance en vous, Georges : j'attendrai en silence! répondit doucement Louise.

Le Mayeur reprit son chapeau, qu'en entrant il avait posé sur un meuble, s'inclina gravement devant celle qui avait été Impéria, & se retira.

Louise resta quelques instants sur le seuil de la chambre, écoutant le bruit de ses pas. Quand il sur parti, elle vint s'accouder à la senêtre qui donnait sur la vallée de la Seine, & son regard erra çà & là, rêveur. Bientôt un sissement aigu retentit, une aigrette de sumée blanche s'éleva dans l'air: c'était le train de Versailles, en arrêt à Bellevue, qui se remettait en marche vers Paris.

Louise ferma brusquement la fenêtre.

#### CHAPITRE XVII

OU IL EST QUESTION D'UN MARIAGE SELON LA FORMULE D'ANAXAGORAS CHAUMETTE, MOUSSE, TIMONIER, CLERC DE PROCUREUR ET PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE PARIS

Le ciel était bleu, l'air était doux, le soleil resplendissait dans la plaine, les horizons verts appelaient les amoureux & les rêveurs.

Une tapissière chargée de voyageurs plus bruyants les uns que les autres, hommes & femmes, suivait la route qui, des Moulineaux, monte vers Meudon. Quand elle passa sous le viaduc, un bruit de tonnerre s'y répercuta aux cris d'effroi des « dames » de la joyeuse compagnie : c'était le train de Versailles qui leur roulait ainsi sur la tête.

- Sommes-nous bientôt arrivés? demanda une voix : je meurs de faim, moi, d'abord.
- Tiens, Chiffonnette, voilà pour te rassasier! répondit quelqu'un.

Et l'on entendit le bruit d'un baiser.

- Du Rouvre! Du Rouvre! Tu oublies l'article premier de notre programme! dit une troisième voix. Il a été convenu que l'on se conduirait décemment, à cause de la petite... C'est dur, je le sais bien, mais c'est comme cela! C'était à prendre ou à laisser...
- Voyons, voyons, mon cher Cœur-royal, ne te fâche pas, je serai sage... Cela me changera, et ces dames aussi... Un pauvre petit baiser de rien du tout... innocent comme l'enfant qui vient de naître... La joue de Chiffonnette l'a déjà oublié... il ne faut plus y penser...
- C'est bon! c'est bon! bavard! Est-il loquace, ce Du Rouvre! est-il loquace! Ah! celui qui t'a coupé le filet peut se vanter de n'avoir pas volé ses cent sous, non!
- Ce n'est pas comme toi... quelquesois... n'est-ce pas, tite Héloïse? Car tu es diantrement muette quand tu veux!...
  - Cela vaut mieux que de dire des bêtises...
  - Ah! des bêtises!
- Comme c'est beau, cher petit père! dit une voix d'enfant.
  - Tu es contente, ma chérie?

- Oui, petit père... Et toi?
- Content comme un roi!
- Dont tu as le cœur, d'où ton nom! reprit Sigismond du Rouvre. Emmener ainsi une douzaine de personnes, cocher compris, dans une tapissière de première catégorie, les abreuver jusqu'à plus soif & les nourrir jusqu'à plus faim, c'est beau, c'est grand, c'est généreux! J'en parlerai dans ma prochaine chronique de la Casquette de Loutre, jé te le promets...
- Il faut toujours qu'il parle, cet être-là! s'écria Héloïse.
- C'est encore une saçon d'agir, ma belle! &, puisque l'autre m'est interdite, sous peine d'exclusion de votre sein, je me rattrape sur celle-là...
- Serons-nous bientôt arrivés, conducteur? demanda Chiffonnette à l'homme qui était placé en lapin sur le devant de la tapissière.
- Tout à l'heure, ma petite dame, répondit l'homme...
- Votre canasson ne va pas! C'est un cheval du genre écrevisse, ça! au lieu d'aller en avant, il va en arrière...
- Dam! c'est qu'il est bigrement chargé, sans vous commander... Et puis, vous ne remarquez pas que la route monte...
- Alors, descendons! cela nous dégourdira les fuseaux! En avant, les jolis danseurs!

Chiffonnette sauta de la voiture sur la route,

& bientôt chacun l'imita, les femmes d'abord, les hommes ensuite. Les femmes, c'étaient Chiffonnette, Héloïse, Rosalba & la Borgnotte. Les hommes, c'étaient Sigismond du Rouvre, Henry de La Barthelasse, Duperron de Sablonville & Jean Cœurderoy qui venait le dernier avec sa chère petite Marie. Tous & toutes étaient endimanchés de façon à n'être pas reconnus, — les femmes surtout, qui avaient toutes l'air d'ouvrières honnêtes en tenue de noce.

— Qui m'aime me suive! cria Chiffonnette en s'élançant en avant avec la folâtrerie d'une jeune biche.

Henry de La Barthelasse courut après elle, & Sigismond du Rouvre après Henry de La Barthelasse.

— Henry! Henry! laissez-m'en un peu! ne prenez pas tout! criait le chroniqueur de la Casquette de Loutre en s'essoufflant à rejoindre le jeune couple, plus ingambe que lui.

Mais les deux jeunes gens couraient mieux que lui, & bientôt on n'entendit plus que ce dernier couplet d'une chanson que Chiffonnette avait commencée dans la tapissière:

Votre amant m'envoie vous dire Que vous ne l'oubliez pas. — J'en ai oublié bien d'autres, J'oublierai bien celui-là... La violett' se double, double, La violett' se doublera... La Borgnotte marchait pensive — & heureuse. Elle avait le sein gonssé d'un bonheur nouveau pour elle, qui l'étoussait dans son corset. Elle était heureuse d'avoir réalisé un de ses rêves les plus caressés, — le seul rêve de sa vie modeste, la seule clarté ambitieuse de son existence obscure. Elle était heureuse, & cependant, par moments, elle sentait venir de son cœur à ses yeux une larme furtive, mystérieuse, incompréhensible. Soussfrait-elle donc? Elle eût été sort embarrassée de répondre, si on le lui eût demandé.

Nul n'y songeait, d'ailleurs. Chacun, en ce jour de fête, ne s'occupait que de soi, ne songeait qu'à sa propre joie. Du Rouvre, à qui Chiffonnette venait de glisser entre les doigts au profit d'Henry de La Barthelasse, s'était rejeté sur Héloïse, qui lui brûlait à chaque instant la politesse pour cueillir toutes les fleurettes qu'elle apercevait. Alexandre Duperron de Sablonville parlait de collaboration à Rosalba, en lui faisant valoir avec une certaine chaleur de gestes & de paroles les avantages qu'elle en pourrait retirer - comme charcuteries. Jean Cœurderoy, tout en donnant le bras à la Borgnotte, & en causant affectueusement avec elle, n'avait véritablement d'yeux & d'oreilles que pour la petite Marie, qui lui donnait la main. Quant au conducteur de la tapissière, il était tout entier à son « canasson, »

qui était fatigué & qu'il avait intérêt à ménager — parce qu'il lui appartenait.

On avait dépassé le chemin des vignes & l'on avait atteint la propriété du général Jacqueminot. En se tournant tout à coup du côté de la Borgnotte, Cœurderoy remarqua instantanément trois choses: la première, que la Borgnotte avait l'air mélancolique; la seconde, que ses cheveux noirs étaient privés de tout ornement; la troisième, qu'il y avait sur le mur du parc, en face de lui, une magnifique glycine de la Chine, dont les grappes violacées pendillaient à hauteur d'homme.

— C'est l'absence de toute fleur d'oranger qui l'attriste, cette chère bête! pensa-t-il.

Et détachant doucement sa main de la main de Marie & son bras du bras de Trépignette, il courut vers la glycine, monta sur une borne qui se trouvait fort à propos là, cueillit une belle grappe & revint.

— Dans le pays des mandarins, dit-il gaiement en accrochant la fleur cueillie dans les cheveux de la Borgnotte, heureuse de cette marque de tendresse; dans le pays des mandarins, c'est la fleur d'oranger des mandarines... Cela sent aussi bon, c'est aussi joli, & cela coûte aussi cher... Es-tu satissaite, maintenant, grosse bébête? ajouta-t-il en embrassant cordialement Trépignette.

- Ce n'est pas de jeu, cela! cria Du Rouvre. Tu donnes toi-même un coup de canif dans ton règlement! Si tu embrasses ta semme, je vais embrasser les semmes, moi.
- Sa femme! murmura la Borgnotte en frissonnant d'aise. Etre sa femme! Je suis sa femme!...

Ce qu'il y a dans un seul mot, le saura-t-on jamais? Les nouvelles mariées ont une manière d'entendre celui-là qui n'est pas celle de tout le monde. Il semble que leurs oreilles charmées, enivrées, y trouvent une musique, un nombre, une éloquence, que jamais ne soupçonneraient des oreilles ordinaires. C'est comme lorsqu'elles disent « mon mari! » il semble qu'elles en aient plein la bouche. Plus tard elles entendent & prononcent comme tout le monde, — avec la même indifférence...

Pour l'instant, la Borgnotte était charmée, enivrée. Si elle eût osé, elle eût supplié Sigismond du Rouvre de répéter sa phrase.

Comme ils arrivaient devant l'abreuvoir, on vit revenir Chiffonnette rouge comme un coquelicot, elle dont les joues ne brillaient pas d'ordinaire par leur carmin.

— On ne connaît pas les sources du Nil, lui cria Du Rouvre, mais on connaît celles du cinabre... Le tien vient de derrière les saules où

tu t'étais réfugiée pour être vue, Galathée parisienne, de ton berger provençal.

J'en ai oublié bien d'autres, J'oublierai bien celui-là... La violett' se double, double, La violett' se doublera...

La Musette d'Henry Mürger n'était que de la Saint-Jean auprès de toi, Chiffonnette!... Quand quitteras-tu la Provence pour Paris, voyons?...

- Tu m'ennuies! répondit Chiffonnette en riant, afin de dissimuler sa passagère émotion.
- Je gage que tu n'as plus faim, reprit Du Rouvre.
  - Plus faim que jamais, au contraire!
  - Ah! c'est vrai! je l'oubliais... cela creuse!...
  - Du Rouvre, vous êtes un gros monstre!...
- Nous y sommes, mes enfants, nous y sommes! cria Cœurderoy en désignant une maison qui formait l'encoignure de la rue des Princes & de la rue Terre-Neuve, & sur laquelle on lisait, en majuscules dues à quelque Davignon du pays:

#### DUMOULIN-PICARD

Patissier-Restaurateur

#### SALON DE CENT-VINGT COUVERTS

— Sommes-nous au complet ? ajouta-t-il encomptant de l'œil ses invités.

- Voilà! voilà! dit Héloïse en apparaissant, rouge aussi, les bras obstrués par une gerbe de fleurs multicolores.
  - C'est bien, cela, ma belle! lui répondit Cœurderoy. Il n'y a pas de bonnes sêtes sans sleurs & sans soleil. Nous laisserons le soleil dehors & nous serons entrer les sleurs avec nous chez Dumoulin-Picard... Montagnot, ajouta-t-il en s'adressant au propriétaire de la tapissière, allez remiser votre cheval et votre voiture & revenez déjeuner... Entrez, mes agneaux, entrez!

La Borgnotte, qui se trouvait en tête de la compagnie, entra la première dans le restaurant. Après elle, derrière elle, entrèrent Duperron & Rosalba, dont les projets de collaboration allaient leur train, Chiffonnette & La Barthelasse qui avaient déjà écrit leur petit scénario, Héloïse qui portait sa gerbe de fleurs, & Du Rouvre qui ne portait rien. Jean fermait la marche.

Quand tout son monde eut fini de défiler, il se décida à entrer, &, souriant d'un sourire étrange, il murmura:

— Le citoyen Anaxagoras Chaumette & son ami Anacharsis Clootz seraient contents aujourd'hui, eux qui voulaient qu'on se mariât en plein soleil, par une belle matinée de printemps, avec les arbres pour témoins & les oiseaux pour officiants!

### CHAPITRE XVIII

OU LES VOIX DU CŒUR SE TAISENT DEVANT LES CRIS

DE L'ESTOMAC, ET OU, CEUX-CI S'ÉTANT ENFIN

TUS, LES AUTRES RECOMMENCENT A SE

FAIRE ENTENDRE — TROP FORT

La maison Dumoulin-Picard s'était signalée. Le repas que Cœurderoy lui avait commandé — & recommandé — la veille, par lettre, était un véritable repas de noce. Non-seulement rien n'y manquait, mais tout y abondait, les mets & les vins, les pièces de résistance & les morceaux délicats, la chère masculine & la chère féminine. Peut-être Cœurderoy avait-il songé à faire plaisir à ses hôtes; en tout cas, il avait songé à faire plaisir à sa fille.

La table avait été dressée au premier étage, dans le salon de « 120 couverts, » dont les fenêtres, toutes grandes ouvertes, donnaient sur les bâtiments de la mairie de Meudon. Chacun s'était placé où il avait voulu, celui-ci à côté de celle-là, Henry de La Barthelasse à l'une des extrémités de la table, entre Héloïse & Chiffonnette, Duperron de Sablonville à l'autre extrémité, ayant à côté de lui Rosalba, Cœurderoy au milieu, ayant Marie à sa droite & la Borgnotte à sa gauche, & Sigismond du Rouvre en face de lui, seul — pour l'inftant, du moins.

Ce n'était ni un déjeuner, ni un dîner: il était trop tard pour l'un & trop tôt pour l'autre. C'était un repas, &, comme chacun paraissait armé d'un formidable appétit, on se jeta avec empressement sur les premiers plats. Les fourchettes sonnèrent l'hallali & la curée commença...

Spectacle digne d'intérêt & d'admiration! Le ventre triomphait du cœur! La faim tombait l'amour! La femme était supplantée par une dinde truffée!

— Tu nous gâtes, Cœurderoy! s'écria Du Rouvre entre deux bouchées. Jamais nous ne voudrons plus, maintenant, goûter à la cuisine de la mère Gédéon! Et, si nous ne voulons plus goûter à la cuisine de la mère Gédéon, nous perdrons forcément le goût du pain, puisque c'est notre Providence, Joséphine!... Donne-moi quelques rondelles de ce mérinos du Périgord égaré dans les flancs de cette volaille du Maine...

Très-bien! assez!... trop!... trop, te dis-je! tu ne remarques donc pas que je fais cavalier seul dans ton bal?...

- La truffe n'est pas ce qu'un vain peuple pense, ami Du Rouvre! répondit Cœurderoy en riant.
- Un pied de plus & cela ferait un alexandrin! reprit le journalisse, qui ajouta aussitôt, en disparaissant sous la table: A propos de pied, j'oublie la jambe de Trépignette, moi!

Au bout d'un instant il reparut, tenant à la main un long ruban bleu qu'il agitait triomphalement.

— La jarretière de la mariée, messieurs! la jarretière de la mariée!... Nous allons nous décorer de l'ordre de la Jarretière... Honni soit qui mal y pense!

La Borgnotte rougit des pieds à la tête, — comme jamais peut-être elle n'avait eu occasion de rougir. Elle savait confusément, par tradition populaire, — comme pour les cérémonies légale & religieuse du mariage, — que la jarretière de la mariée jouait un grand rôle en ce jour solennel, &, depuis qu'elle était assise, elle s'attendait à quelque chose. A cause des inquiétudes vagues que cette attente lui causait, elle aurait voulu que cette habitude nuptiale n'existât pas. D'un autre côté, puisqu'elle existait, elle

n'était pas fâchée de la subir, elle eût même été fâchée de ne pas en être la victime : cela lui prouvait mieux ainsi qu'elle était mariée & bien mariée.

On s'était précipité sur le ruban que Du Rouvre avait si adroitement enlevé, on l'avait partagé en plusieurs morceaux, que les femmes avaient attachés à leur corsage & les hommes à leur boutonnière, — ceux-ci en regrettant qu'au lieu d'être bleu il ne fût pas rouge. C'est si agréable pour la vanité humaine d'avoir l'air d'être décoré, — même seulement pendant une journée, & avec des fragments de jarretière!

En revenant à sa place, Henry de La Barthelasse se pencha vers Chiffonnette de façon à lui effleurer le cou de ses lèvres & lui dit à voix basse, mais pleine d'une tendre sonorité:

- Je t'aime, Chiffonnette! Cela n'est peutêtre pas vrai, mais cela m'amuse de me le faire croire...
- Henry, vous êtes un vilain moqueur! répondit vivement Chiffonnette.

Et, se levant pour échapper à son émotion, elle vint vers la pauvre Borgnotte ahurie de bonheur, lui fit une humble révérence, & lui chanta la chanson suivante, qu'elle avait entendue dans son village natal & qu'elle avait retenue d'un bout à l'autre:

Rossignolet des bois, Rossignolet sauvage, Rossignolet d'amour Qui chante nuit & jour.

Il dit en son jargon, Dans son joli langage: Filles, mariez-vous, Le mariage est doux!

— Bravo! Chiffonnette! cria Du Rouvre, qui ne mangeait plus parce qu'il n'avait plus faim, mais qui buvait toujours, quoiqu'il n'eût plus soif. Bravo, ma fille! Tu ne chantes pas encore comme madame Ugalde, ni comme madame Lauters, ni comme madame Miolan... mais cela viendra... si tu suis les leçons d'un autre professeur que La Barthelasse... A votre santé, mes enfants!

Chiffonnette, un instant interrompue, reprit en faisant une nouvelle révérence à la Borgnotte:

> Nous sommes v'nus ce soir Du fond de nos bocages Vous faire compliment De votre mariage, A monsieur votre époux Aussi bien comme à vous !...

> Vous voilà donc liée, Madam' la mariée, Avec un lien d'or Qui ne rompt qu'à la mort...

- J'aime le « fil d'or! » reprit Du Rouvre. Le « fil d'or » me plaît. On se sert souvent de ce trope dans les poésies rustiques... Il paraît que la vie ne tient qu'à ce fil-là... La mienne ne s'en est pas encore aperçu...
- Est-il loquace, ce folliculaire, est-il loquace! dit Héloïse en allumant une cigarette au cigare que venait d'allumer Duperron de Sablonville.

# Chiffonnette reprit:

Avez-vous bien compris C' que vous a dit le prêtre! A dit la vérité Sur c'qu'il vous fallait être: Fidèle à votre époux Et l'aimer comme vous...

- Ah! voilà le chiendent! murmura Du Rouvre en dodelinant de la tête. Fidèle à son époux, l'épouse? jamais!
- A la porte, le commentateur! s'écria Duperron.
- Oh! à la porte! à la porte! A la demiporte, mes agneaux! murmura Du Rouvre, qui se grisait de minute en minute.
- Reprends, Chiffonne, reprends: n'écoute pas cet échotier de bas étage!

Chiffonnette, à qui ces interruptions succes-

sives permettaient de reprendre haleine, chanta le sixième couplet de sa chanson rustique :

> Quand on dit son époux, Souvent on dit son maître; Ils n'sont pas toujours doux Comme ils ont promis d'être, Car doux ils ont promis D'être toute leur vie!...

Vous n'irez plus au bal, Madam' la mariée; Vous n'irez plus au bal, A nos jeux d'assemblée: Vous gard'rez la maison Tandis que nous irons!

Quand vous aurez chez vous Des bœufs, aussi des vaques, Des brebis, des moutons, Du lait & du fromage, Faudra, soir & matin, Veiller à tout ce train...

- Ta chanson, interrompit Rosalba qui éprouvait le besoin de placer son mot; ta chanson, Chiffonnette, ne me paraît pas parfaitement appropriée à la personne devant qui tu la chantes... Madame Cœurderoy n'est pas sermière, elle est Parisienne...
- Elle n'est pas encore sermière, mais elle le sera bientôt, répondit Jean en adressant à la Borgnotte un amical sourire.
- Madame va se retirer dans ses terres? demanda Héloïse.

- Dans sa ou dans ses? demanda Rosalba.
- Dans sa, dans ses, ou dans la! murmura Du Rouvre.
- Il nous donne envie de danser, ce chroniqueur de troisième catégorie! reprit Héloïse. Où sont les crincrins?... Moi, je pincerais bien ici un léger rigodon!... En place! messieurs! en place!...
- Tout à l'heure, Héloise! dit la Borgnotte, suppliante, car elle voulait la chanson traditionnelle comme elle avait voulu la jarretière traditionnelle. Tout à l'heure! laisse Chiffonnette finir sa romance...
- Oh! romance! tu vas me le payer, Trépignette! Romance! elle appelle ça une romance! Pourquoi pas une guitare?...
- Que jamais—on habitée de la Chine—oise—eau de Paradis-Poissonnière ou au-jourd'hui pour tout le monde...
- Oh! assez! assez! Du Rouvre, assez! criaton de tous les côtés. Assez! assez! On a chassé pour moins les Bourbons de France & les Stuarts d'Angleterre... Un mot de plus & nous te faisons reconduire de brigade en brigade à la frontière!
- Chiffonnette, achève ta chanson, je t'en prie, dit Cœurderoy. Je te le demande au nom de Trépignette & de Marie...
  - Trépignette! Il m'appelle Trépignette ou la

Borgnotte; mais il ne m'a pas encore appelée sa femme! murmura la pauvre « chère bête » avec un soupir.

- Il n'y a plus que deux couplets, répondit Chiffonnette.
  - Voyons les couplets!
- Il me faut, pour les chanter, un bouquet & un gâteau... Donne-moi ton bouquet, Héloïse.
- Voilà, ma belle! dit Héloïse en lui tendant le bouquet qu'elle avait cueilli le long du chemin, depuis les Moulineaux jusqu'à la rue des Princes.
- Et voilà le gâteau! ajouta Cœurderoy en lui tendant un saint-honoré que la servante du restaurateur venait d'apporter.

Chiffonnette offrit d'abord le saint-honoré à la Borgnotte, en lui chantant :

Recevez ce gâteau Que ma main vous présente; Il est fait de façon A vous faire comprendre Qu'il faut, pour se nourrir, Travailler & souffrir...

- Une singulière morale! murmura Du Rouvre. Heureusement, ça se mange!
- Le couplet du bouquet, maintenant! reprit Chiffonnette.

Recevez ce bouquet Que ma main vous présente; Il est fait de façon A vous faire comprendre...

- Tu l'as déjà dit! interrompit le chroniqueur en bégayant un peu sous l'influence de l'ivresse.
- Ah! c'est intolérable! s'écria Duperron de Sablonville. Garçon! appela-t-il, garçon! mettez un peu de cendre sur monsieur, emportez-le sur une pelle & déposez-le violemment au coin de la borne.
- Oh! de la borne! de la borne! de la demiborne!...
  - Reprends ton couplet, ma belle.

Chiffonnette, que les interruptions n'intimidaient pas, acheva ainsi sa chanson rustique:

> Il est fait de façon A vous faire comprendre Que tous les vains honneurs Passent comme les fleurs!

- N, i, ni, c'est fini! ajouta-t-elle en embrassant la Borgnotte, qui lui rendit son embrassade à pleines joues, de franc cœur.
- A qui le tour, maintenant? demanda Héloïse.
  - Parbleu! à la mariée! dit Duperron.

— Oui! oui! à la mariée! la chanson de la mariée! cria-t-on de toutes parts.

La Borgnotte rougit de nouveau, & plus fort que jamais. L'honneur qu'on lui faisait l'embarrassait comme une injure. Elle balbutia quelques mots, se leva, voulant obéir, & se rassit, ne sachant comment s'y prendre pour satisfaire ses invités.

- Avoue que tu ne sais rien chanter, chère bête? lui dit affectueusement Cœurderoy, qui la voyait désolée de son impuissance. Il n'y a pas de mal à cela, la Borgnotte! Tu ne sais rien, ne chante rien!... Oui, je comprends... tes devoirs de mariée, n'est-ce pas? Sans doute, sans doute; mais les mariées ont d'autres devoirs, ma mie, &, en faveur de ceux-là, on est disposé à ne pas exiger les autres... Voyons! je vais chanter pour toi, moi, me le permets-tu?
- Ah! Jean! que tu es bon! murmura la Borgnotte, qui était sur le point de pleurer, & dont ces bonnes paroles de son ami arrêtèrent aussitôt les larmes.
- La parole est à M. Jean Cœurderoy! dit Sigismond du Rouvre, en se rapprochant sous prétexte d'entendre mieux le chanteur, mais en réalité pour être plus près d'Héloise qui, depuis quelques instants, le regardait avec des yeux radoucis.

Cœurderoy ne chantait jamais, mais il aurait

pu chanter quelquesois, car sa voix avait le charme si elle n'avait pas la méthode & la justesse des voix disciplinées par l'étude. Comme tous les gens qui n'ont pas de vanité puérile, il ne songea ni à se saire prier, ni à saire « des manières. » Il savait une vieille complainte de l'Ilede-France, la Complainte de Jean Renaud: il l'entonna d'une voix claire, sans être interrompu comme l'avait été Chissonnette.

- Voici ce que c'est, dit-il. Et il chanta:

> Quand Jean Renaud d'la guerr' revint, ll s'en revint trifte & chagrin.
>
> — Bonjour, ma mèr'. — Bonjour, mon fils;
> Ta femme est accouchée d'un p'tit...

— Allez, ma mère, allez devant, Fait's-moi dresser un bon lit blanc; Mais faites-le dresser si bas Que ma femme ne l'entend'pas!

Un bon lit blanc fut préparé Pour y coucher ce fatigué, Et quand ce fut vers le minuit, Jean Renaud a rendu l'esprit.

Ah! dites-moi, mère, m'amie,
Ce que j'entends sonner ici?
Ma fille, c'sont des processions
Qui sortent pour les Rogations.

Ah! dites moi, mère, m'amie,
Ce que j'entends cogner ici?
Ma fille, c'est le charpentier
Qui raccommode le plancher.

- Ah! dites-moi, mère, m'amie,
  Ce que j'entends chanter ici?
  Ma fille, c'est la procession
  Qui fait le tour de la maison.
- Ah! dites-moi, mère, m'amie, Quell' robe prendrai-je aujourd'hui? — Quittez le rose, quittez le gris : Prenez le noir, pour mieux choisir.
- Mais dites-moi, mère, m'amie,
  Qu'avez-vous à pleurer ainsi?
  Ma fill', je ne puis le cacher,
  C'est Jean Renaud qu'est décédé!
- Mère, dites au fossoyeux Qu'il fasse la fosse pour deux, Et que l'espace y soit si grand Qu'on y renferme aussi l'enfant!...

Des applaudissements venus du dehors éclatèrent en même temps que les sanglots de la Borgnotte, qui s'était intéressée à l'histoire de Jean Renaud.

- Voilà Trépignette qui croit que c'est arrivé! dit en riant Rosalba, tout en rendant à Duperron le baiser que celui-ci avait voulu la forcer d'accepter.
- Cœurderoy, tu as des admirateurs dans ce village! dit La Barthelasse, en imitant Duperron sur les lèvres de Chiffonnette.
- Le fait est qu'on m'applaudit beaucoup plus dehors que dedans! répondit Cœurderoy en riant. Ce village, ajouta-t-il, a sans doute été bâti par les Romains...

- Sous le règne de M. Auguste...
- Parfait, La Barthelasse, parfait!
- Faisons des largesses aux battoirs! Jetons notre vaisselle sur leur tête!... Gare dessous!

C'était Du Rouvre qui venait d'ouvrir le feu en jetant dans la rue, au hasard, les reliefs du festin de noces. Des hurrahs prolongés, moitié joyeux & moitié grognons, prouvèrent que les projectiles étaient arrivés plus ou moins adroitement à leur adresse.

— Si j'avais une poêle & des louis, ajouta le chroniqueur de la Casquette de Loutre, je servirais volontiers à ces manants des beignets de ma façon! Je réaliserais à la lettre la vieille métaphore de l'or qui brûle les doigts de ceux qui le ramassent sans l'avoir gagné... La poêle, je la trouverais bien à la cuisine de M. Dumoulin-Picard... Ce sont les beignets qui seraient plus difficiles à trouver ici... n'est-ce pas, Cœurderoy?...

Cœurderoy, depuis un instant, était préoccupé des progrès de l'ébriété chez ses convives, & il commençait à comprendre que la place de la petite Marie n'était pas là. Non pas que la chère enfant comprît la moindre chose à ce qu'on disait & faisait devant elle (l'innocence a ses priviléges); mais cela choquait son père de la voir, neige immaculée, au milieu de toutes ces flammes : cela le choquait & le courrouçait — contre lui-même.

— La Borgnotte, dit-il vivement à « sa femme, » prends Marie avec toi, & allez faire un tour à l'entrée de la forêt... Je vous donne une heure... Quand vous serez revenues, mes agnelles, nous repartirons pour Paris...

Aux premiers mots de Cœurderoy, la Borgnotte s'était levée & avait compris.

- Viens, mignonne, dit-elle doucement à Marie en la prenant par la main; petit père veut que nous allions courir un peu dans les bois...
  - Sans lui? demanda l'enfant.
  - Il nous rejoindra; n'est-ce pas, Jean?
- Oui... va... cher ange! va !... répondit Cœurderoy en enlevant de terre sa fille & en amenant son jeune front à la hauteur de ses lèvres.
- Si tu ne viens pas, méchant petit père, tu verras! dit l'enfant d'un petit air grondeur en le menaçant de sa petite main.
- Je vais avec toi, Trépignette; j'ai besoin de prendre l'air! s'écria Chiffonnette en s'échappant des bras trop audacieux d'Henry de La Barthelasse, & en courant vers la porte, que venait d'ouvrir la Borgnotte.
- Eh bien! eh bien! Tu t'en vas & tu nous quittes! tu nous quittes & tu t'en vas! dit Du Rouvre, en se précipitant à sa poursuite & en venant se cogner le nez contre la porte, refermée malicieusement par elle. Tu me payeras cela,

Galathée! ajouta-t-il en regagnant sa place, en face de Cœurderoy, qu'il vit pensif & à qui il demanda, éprouvant le besoin de demander quelque chose :

- Voyons, bonhomme, es-tu heureux?
- Heureux? répondit Jean en souriant mélancoliquement. Heureux? je n'en sais rien... Demande cela aux autres... S'ils envient mon sort, c'est qu'il est enviable, & alors je n'aurai pas le droit de me plaindre... S'ils ne m'envient rien, c'est que mon sort n'est pas digne d'envie...
- Je t'envie quelque chose, moi, philosophe : c'est ta sobriété! Je voudrais n'avoir pas plus bu que toi afin de pouvoir boire encore, présentement!... Je n'ai plus sois! c'est ce qui me chiffonne... ette! Pourtant, il faut boire! nous sommes ici pour cela!... Héloïse! verse-moi un verre de cette liqueur si capiteuse que distillent tes yeux, tes coquins d'yeux, tes bijoux d'yeux... un verre de Parfait Amour, qualité surfine, mon Hébé!...
- Du Rouvre! Du Rouvre! dit Héloïse, il fait gras dans ta conversation: la langue y glisse!...

## **CHAPITRE XIX**

OU L'ON ENTEND LE CHANT DU CYGNE D'UNE PAUVRE PETITE GRUE COMME IL N'Y EN A PAS BEAUCOUP, ET COMME IL EN FAUDRAIT AU MOINS QUELQUES-UNES, POUR N'EN PAS LAISSER PERDRE L'ESPÈCE

La timidité naturelle de la Borgnotte, accrue ce jour-là de son émotion de nouvelle mariée & aussi de l'embarras que lui causaient sa « belle robe » & ses beaux attifets de noces, — sa timidité eut un nouvel assaut à subir, lorsqu'elle fut dans la rue du village & qu'elle se trouva au milieu des paysans goguenards attroupés sous les fenêtres du restaurant Dumoulin par les « largesses » de Sigismond Du Rouvre. Cependant, comme c'était une personne décente, & que sa rougeur n'avait rien que d'honorable, les rires ne furent pas trop grossiers sur son passage & les plaisanteries trop obscènes. Je ne dis pas cela

pour la Borgnotte, qui portait un robe de soie grise significative; mais, en général, les nouvelles épousées, qu'on devrait le plus épargner, à qui on devrait le plus ménager toutes les paroles & tous les gestes qui pourraient alarmer leur pudeur, sont précisément les femmes que l'on accable le plus volontiers d'allusions transparentes comme des photographies prohibées. Il semble vraiment qu'en ce jour-là, solennel à tant de titres, où la jeune fille perd ses ailes, comme la fourmi, & où tout doit effaroucher sa virginité défaillante, les goujats soient heureux de lui arracher de leurs mains brutales les derniers voiles qui la protégent encore & que la main délicate du mari, seule, doit faire tomber le soir de ses épaules frissonnantes. Et, par goujats, je n'entends pas seulement les maçons, mais bien tous les gens, vêtus de blouses ou d'habits, qui se croient autorisés à souiller de leurs équivoques la robe blanche des nouvelles épousées.

Les rires des Meudonnais ne furent donc pas trop grossiers, leurs plaisanteries ne furent donc pas trop obscènes, — probablement parce que la Borgnotte, comme l'indiquaient la couleur de ses vêtements & l'absence de toute fleur d'oranger, devait avoir, pour eux, les oreilles aguerries & la pudeur cuirassée. S'ils avaient su à quelle âme virginale ils avaient affaire en ce moment, peut-être eussent-ils ri plus fort & plaisanté plus

lourdement, afin de la faire souffrir davantage. Mais ils ne savaient pas, & la Borgnotte passa.

D'ailleurs, le petit ange qu'elle avait à son côté, la blonde & douce Marie, la protégeait en la couvrant de ses ailes déjà à demi déployées pour le grand départ. Les hommes les plus grossiers se plaisent bien à faire rougir les femmes, mais ils hésitent à faire pâlir les enfants; ils sentent instinctivement que ce serait là une lâcheté moins excusable que l'autre, parce que beaucoup d'entre eux sont pères.

Marie était céleste, avec sa robe blanche, vaporeuse, comme tissée des fils de la Vierge, & qui flottait autour d'elle comme un nuage argenté, - avec ses blonds cheveux bouclés auxquels un ruban de soie bleue servait de nimbe, - avec ses beaux yeux céruléens, limpides & profonds comme un lac, - avec son ineffable sourire d'où semblait couler du miel à chaque parole qui sortait de sa bouche, - enfin avec son visage pâlot, d'une expression véritablement séraphique, & qu'on ne pouvait contempler sans se sentir attendri de pitié, en devinant qu'il n'était que le visage d'une ombre destinée à passer vite parmi les vivants. Marie, en effet, n'était qu'un rayon de soleil projeté dans la vie de Jean Cœurderoy pour l'éclairer & la réchauffer, — & les rayons de soleil ne s'éternisent pas à la place qu'ils ont éclairée & réchauffée!

La Borgnotte & Marie traversèrent les groupes sans encombre. Quant à Chiffonnette, on l'attrapa, à cause de son air évaporé, à cause de ses cheveux frisés à l'enfant qui flottaient derrière sa tête comme le drapeau de la mairie — du XIII arrondissement, — enfin à cause de sa toilette en désarroi & de ses allures générales qui juraient avec celles de la Borgnotte comme une tulipe à côté d'un bleuet; mais Chiffonnette avait bec & ongles : elle s'en servit pour se frayer un chemin à travers la foule moqueuse, qui fut bien forcée de la laisser tranquille.

- Sont-ils impertinents, ces... fonds de pantalons terreux! dit-elle lorsqu'elle eut rejoint Trépignette & Marie, déjà presque à l'extrémité de la rue des Princes, c'est-à-dire du village.
- Que t'ont-ils donc fait, Chiffonnette? demanda la Borgnotte inquiète.
- Oh! que tu es bête! répondit la grisette en riant de l'intérêt que la Borgnotte semblait prendre à son aventure. Ils ne m'ont rien fait : ils m'ont seulement ennuyée en me regardant de plus près que je ne voulais le leur permettre, voilà tout!... Entre nous, ma petite, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat!... S'il fallait se fâcher toutes les fois qu'un homme vous manque de respect, on aurait vraiment trop à faire... Mais il y a homme & homme... Les paysans... c'est des paysans, quoi! Tandis qu'Henry...

c'est un homme! Tu me comprends bien, n'est-ce pas?

- J'essaye, répondit naïvement la Borgnotte.

Au moment où elles passaient devant le café Poupard, la dernière maison du village, l'omnibus du chemin de fer s'y arrêtait, plusieurs voyageurs en descendaient, &, parmi les voyageurs, Bonaventure Victoriet & le cabotin Anatole.

— Ah! ce n'est pas bien! murmura Chissonnette en entraînant rapidement la Borgnotte vers le bois, asin qu'elle ne reconnût pas la Serviette de Cythère & le comédien de Montmartre. Ce n'est pas bien... Ils n'auraient pas dû venir nous retrouver... après l'histoire de ce matin... Si la pauvre Trépignette les avait aperçus, tout aurait été perdu!... Non, ce n'est pas bien!...

La Borgnotte n'avait rien vu. Elle marchait en avant, sur la route qui mène à la forêt, tenant par la main la petite Marie qui sautait de joie d'être en plein air, sous le ciel bleu, sur l'herbe verte.

- Tu es contente d'être avec moi, mignonne aimée? disait-elle à l'enfant, en se penchant sur elle & en lui baisant les cheveux.
- Oh! oui, maman Borgnotte! oui! répondait l'enfant, en baisant à son tour la main de sa conductrice.

On avait dépassé la maison du garde, on avait

laissé à gauche le chemin des Vertugadins, qui monte vers le village de Fleury, & on longeait le mur du haras qui aboutit à l'étang de Trivaux.

- Ma mignonne chérie, reprit la Borgnotte avec douceur, si tu veux me faire bien plaisir désormais, tu m'appelleras maman Cœurderoy au lieu de m'appeler maman Borgnotte...
  - Pourquoi cela? demanda l'enfant.
- Parce qu'aujourd'hui je suis ta petite maman Cœurderoy! répondit Trépignette en se rengorgeant.
- Quoi! s'écria Marie avec chagrin, tu n'es plus ma petite maman Borgnotte?
- Non! je suis ta petite maman Cœurderoy... parce que je suis la femme de ton père, Jean Cœurderoy... sa femme légitime... & ta mère légitime... tandis qu'auparavant je n'étais que...
- Tu n'étais que?... demanda l'enfant, voyant que la Borgnotte hésitait.
- Tu vas dire des bêtises... tais-toi! murmura rapidement Chiffonnette à l'oreille de cette dernière, qui en resta tout interdite.

Marie attendait toujours une réponse.

- Tu ne m'aimeras donc plus de la même façon? reprit-elle, en s'arrêtant tout court & en forçant la Borgnotte à s'arrêter comme elle.
- Je t'en aimerai mieux, au contraire! répondit avec effusion Trépignette, que cette nouvelle

question sortait d'embarras. Je t'en aimerai mieux... & nous serons toutes deux bien heureuses, va, ma mignonne! bien heureuses!... D'abord, nous allons quitter Paris... Jean me l'a dit... Il l'a répété tantôt encore... Je serai fermière... C'était dans ma destinée d'être fermière... j'aime tant les bêtes!... Nous aurons une vache... peut-être deux... pour avoir du lait & faire du beurre & du fromage... Nous aurons un âne, un bourricot, pour porter nos provisions au marché... & aussi pour te porter, mignonne, quand tu seras fatiguée... Nous aurons des poules, beaucoup de poules... afin d'avoir des œufs... C'est très-bon, les œufs frais, pour les petites personnes comme toi... car tu es une mauviette, chère mignonne... il te faut des soins particuliers... une nourriture légère & saine... A Paris, on n'a rien de ce qu'il faut... tandis qu'à la campagne on a tout ce qu'on veut & en abondance... Ah! comme nous serons heureuses!... Je me vois déjà, d'ici, dans la cour de ma ferme, donnant le grain aux poulets, ou dans le verger, tournant mon rouet, filant mon lin pour avoir de bonne toile à chemises... Jean en a besoin... On fera venir les tiennes de la ville... les plus fines... Tu verras! tu verras! mignonne!...

— Et moi, je n'en serai pas? demanda Chiffonnette en souriant de ce rêve de Perrette.

- Toi... toi? répondit la Borgnotte, embarrassée de nouveau.
- Oui, moi?... J'en voudrais bien un petit morceau de ce bonheur-là! Est-ce qu'il n'y aura pas un petit coin pour moi dans votre paradis?
- Dam! Chiffonnette... c'est que... je t'aime bien... sans doute... mais... ensin... pour demeurer avec nous... il faut... il faut...
  - Il faut, tirelifaut, quoi, grosse bête?
- Je suis madame Cœurderoy, n'est-ce pas? Eh bien! il faudrait que tu susses madame de La Barthelasse... ou madame...
- Ou madame n'importe qui, ou n'importe quoi, Chose ou Machin?... Ah! il te faut des madames?... Il y aura donc un salon dans ta chaumière?... Excusez! Tu renies déjà tes camarades?... Parce qu'on est demoiselle de la petite vertu, comme l'encre de Guyot, on n'est pas digne de frayer avec madame la fermière !... Comme ca nous change, pourtant, le mariage!... Chez les hommes, ça ne paraît pas... S'ils n'avaient pas le costume de croque-mort qu'on a adopté pour cette cérémonie (où l'on enterre en effet bien des choses, sans compter sa gaieté), on ne s'apercevrait pas qu'ils ont quelque chose de plus ou de moins... on ne dirait pas s'ils sont mariés ou garçons... Tandis que chez nous, ça paraît tout de suite, non pas dans le costume, mais sur le visage, dans les allures, dans l'air,

dans la façon de parler, dans tout... Aussitôt que nous ne sommes plus garçons, nous devenons pincées, guindées, collet monté, bégueules! Rien que dans la façon de nous asseoir on devine que nous sommes mariées... C'est dégoûtant! Et si je m'étais attendue à quelque chose, vrai! ce n'était pas à cela, de ta part surtout, ma belle! car enfin, ma pauvre Borgnotte...

Chiffonnette se mordit les lèvres & s'arrêta.

— J'allais être cruelle! murmura-t-elle. Parce que cette grue fait sa tête, ce n'est pas une raison pour que je lui crève le cœur...

La Borgnotte sauta au cou de son amie & l'embrassa.

— Pardonne-moi, Chiffon! pardonne-moi! lui dit-ellé. Je ne voulais pas te faire de la peine, non! Tu es une bonne fille, une bonne amie... Tu m'as consolée quand j'avais le cœur gros... Tu m'as prêté de l'argent quand Jean avait oublié de m'en donner... Tu as été dévouée... Tu es meilleure que moi... Je voudrais ravaler ce que j'ai dit... Ce n'est pas à cause de toi que je disais cela... c'était à cause de Marie... tu comprends?... Pardonne-moi, Chiffonnette!... Quand je serai fermière, viens chez moi, viens chez nous... tu seras toujours la bien accueillie... il y aura toujours pour toi une place à notre table comme il y en a une dans mon

- cœur... Petite table & petit cœur, Chiffon, mais assez grands pour te loger, toi qui tiens si peu de place quand tu veux!... Joins-toi à moi, Marie, pour obtenir mon pardon de Chiffonnette, que j'ai offensée sans le vouloir!
- Grosse bonne bête! répondit Chiffonnette, désarmée par cet élan. Est-ce qu'on peut t'en vouloir de quelque chose? Tu ne sais pas plus ce que tu dis que ce que tu fais... Tu es bonne comme du bon pain... Une vraie bête à bon Dieu!... Je t'adore à cause de cela! On te ferait croire, non-seulement que les vessies sont des lanternes, mais encore que les lanternes sont des vessies! Une simple innocente! Embrassonsnous & que cela soit fini!...
- Je ne le ferai plus, Chiffon, murmura la Borgnotte, un peu humiliée, au fond, d'être traitée en enfant devant une enfant, & croyant effacer chez celle-ci la mauvaise impression qu'elle avait pu en recevoir, en exagérant à dessein son enfantillage.
- Jouons à courir, cela vaudra mieux ! reprit Chiffonnette en s'élançant dans le premier sentier qui se présenta devant elle.
- Oui! oui! jouons à courir! cria Marie en courant après Chiffonnette & en chantant:

Prom'nons-nous dans les bois Pendant qu'le loup n'y est pas!... Loup, y es-tu?... La Borgnotte les suivit, rêveuse.

Le sentier qu'avait pris Chiffonnette longeait le mur du parc du château, laissant à sa gauche l'étang de Trivaux. Il montait, puis descendait en serpentant à travers les buissons, de sorte que tantôt la Borgnotte cessait d'apercevoir Marie, tantôt elle la revoyait, courant toujours & poussant de petits cris de jeune faon.

— Pas si vite, Marie! pas si vite! criait la Borgnotte, en essayant de rattraper les deux fugitives.

Marie courait toujours & Chiffonnette aussi, — à ce point que la Borgnotte dut s'arrêter, épuisée, à l'ombre d'un bouquet de noisetiers. Elle s'assit, inquiète d'abord, puis bientôt rassurée par les éclats de rire joyeux qui lui arrivaient aux oreilles comme une cascade de perles. Puisque Marie riait, il n'y avait pas à prendre souci de son absence.

Quand elle fut suffisamment reposée, la Borgnotte reprit sa marche dans la direction des éclats de rire qui l'amenèrent bientôt en face de l'étang de Villebon.

L'étang de Villebon, aujourd'hui enclos par un haut treillage & compris, avec ses attenances, dans la réserve de chasse du prince Napoléon, était, il y a quelques années, accessible aux promeneurs & aux baigneurs. Les baigneurs le préféraient aux trois ou quatre autres étangs de la forêt: à celui du haras, parce qu'il leur était interdit de s'y baigner; à l'étang de Trivaux, parce qu'il y avait plus de boue que d'eau: à celui des Fonceaux, parce qu'il avait autant de joncs que de boue. L'étang de Villebon était vaste, l'eau en était claire & profonde, principalement aux approches de la vanne d'épuisement. Les promeneurs le préféraient aux autres, non pas à cause de la limpidité & de la profondeur de son eau, mais uniquement parce qu'il était dans une situation très-pittoresque. A gauche, la route, ombreuse; sur les côtés, des rideaux d'arbres épais; au fond, en amphithéâtre, une bruvère semée de bouleaux, où il était agréable de faire sa siefte au bruit des battoirs des lavandières & des sifflements gaillards des merles.

Lorsqu'elle fut arrivé là, Trépignette appela à plusieurs reprises Marie d'abord, puis Chiffonnette, sans que l'une ou l'autre lui répondît. Ses appréhensions, un instant calmées, lui revinrent avec plus de force, — avec d'autant plus de force que le jour déclinait & que dans une heure il allait faire nuit. Elle appela d'une voix éplorée, comme une poule ses poussins à l'approche d'un orage, &, tout en appelant, s'engagea siévreusement dans un petit sentier qui contournait l'étang, du côté du déversoir.

— Marie! Marie! répétait-elle avec anxiété, en songeant aux justes reproches que Jean n'eût pas manqué de lui adresser, s'il était survenu tout à coup, lui demandant ce qu'elle avait fait de sa fille.

Elle arriva ainsi jusqu'au sommet de la bruyère.

— Marie! cria-t-elle une dernière fois, affolée de peur, n'ayant plus de sang dans les veines ni de salive dans la bouche.

Un frémissement eut lieu derrière un buisson, & Marie apparut, empourprée par l'émotion:

- Maman Borgnotte! maman Borgnotte! dit-elle en se précipitant dans ses bras.
- Ah! méchante enfant! murmura la Borgnotte en la couvrant de caresses passionnées. Comme ton petit cœur bat, mignonne!... ajouta-t-elle.

Le cœur de Marie battait, en effet, comme celui d'un oiseau sous la main de l'oiseleur.

- La dame! la vilaine dame! murmura l'enfant avec effroi en se cachant la tête dans le giron de la Borgnotte qui, pour se remettre de cet assaut, s'était assise sur la bruyère.
- Qu'as-tu, mignonne? demanda cette dernière, ne comprenant rien à cet effroi & à cette exclamation.

Au moment où, ne recevant aucune réponse, elle levait machinalement les yeux pour essayer de découvrir la cause de l'épeurement de la petite fille, elle tressaillit en apercevant, debout devant elle, pâle d'une pâleur haineuse, la femme qui, quelques jours auparavant, avait voulu embrasser Marie sur le boulevard Rochechouart.

## CHAPITRE XX

OU L'ON VOIT SE JOUER POUR LA SECONDE FOIS LA TRAGI-COMÉDIE DE L'ENFANT AUX DEUX MÈRES, CONNUE DEPUIS 2,836 ANS SOUS LE TITRE DU JUGEMENT DE SALOMON

Le soleil descendait — ou la terre montait, car enfin, puisqu'il est convenu, depuis Galilée, que la terre tourne, &, depuis Copernic, que le soleil ne bouge pas de la place où le grand Architecte des francs-maçons l'a accroché, je ne vois pas pourquoi on persiste à employer une expression fausse; le soleil descendait lentement à l'horizon, derrière les bouleaux de la bruyère, & ses rayons mourants frisaient la surface de l'étang & la sablaient de poudre d'or. Dans les prosondeurs de la forêt, les clairières s'allumaient en frissonnant sous le vent du soir. Çà & là, dans les sourrés, sous les arbres, les bruissements d'ailes des oi-

seaux retardataires, vagabonds de l'amour ou de la fantaisie, qui regagnaient leurs ramures protectrices. Sous les herbes, dans les genêts, parmi les mousses, des bourdonnements confus, un immense murmure. Au loin, la sonnerie de retraite du grillon. De temps en temps, la note stridulée de l'engoulevent.

Debout sur la bruyère, sinistrement pâle & horriblement belle ainsi, Louise regardait, ou plutôt foudroyait de son regard aigu comme une flèche la pauvre Borgnotte terrifiée par cette apparition & par cette attitude menacante. Malgré le changement qui s'était fait dans sa physionomie qui, de suppliante qu'elle était trois ou quatre jours auparavant, était devenue si haineuse, elle l'avait reconnue pour la dame voilée du boulevard Rochechouart. Mais pourquoi l'autre jour cette tendresse convulsive, cette passion sanglotante à propos de Marie, & pourquoi aujourd'hui ces flamboiements de haine & ces airs de menace? La pauvre Borgnotte n'essayait même pas de comprendre : elle était stupéfiée par l'étonnement & par la terreur!

Rendez-moi cette enfant! Elle est à moi! Je la veux!

Ces trois phrases retentirent dans le silence comme trois détonations. La Borgnotte chancela, atteinte en pleine poitrine.

L'enfant, la tête toujours cachée dans les plis

de la robe de Trépignette, avait tressailli au son de cette voix coupante comme une lame d'accier.

— Maman Borgnotte! murmura-t-elle en l'étreignant nerveusement de ses petites mains tremblantes. Maman Borgnotte, sauve-moi! sauve-moi! J'ai peur!

Louise entendit. Elle fit quelques pas brefs & saccadés & se rapprocha de Trépignette qui la regarda venir, effarée, n'osant fuir.

- Vous m'avez entendue? reprit-elle en étendant le bras sur Marie.
- La Borgnotte ne répondit pas. Elle avait la langue collée au palais comme les jambes clouées au sol.
- Marie! appela Louise de sa voix la plus dure.

L'enfant tressaillit de nouveau, mais ne répondit pas plus que n'avait répondu la Borgnotte.

Louise fit encore quelques pas, de façon à être souffle à souffle avec sa rivale épouvantée.

— De gré ou de force, je l'aurai! dit-elle en abaissant la main sur l'épaule de l'enfant qui, à ce contact, poussa un cri déchirant qui se répercuta sur l'étang.

Louise eut un rire amer & douloureux : ce cri de sa fille lui déchirait l'âme en lui souffletant la joue. Un instant elle hésita & sur le point de reculer, de s'en aller, de s'enfuir, épouvantée à son tour par ce reniement, — un châtiment mérité! C'était le côté honnête de sa nature qui lui conseillait cette retraite, c'était le sentiment de son indignité comme mère & de son abjection comme femme; mais le côté mauvais l'emporta, la lie impure de sa vie de courtisane remonta à la surface & submergea, en les asphyxiant, les bonnes inspirations de son cœur. Elle oublia qu'elle était mère pour ne plus être que femme; elle cessa d'être attriftée pour se sentir plus complétement offensée: elle voulut reprendre sa fille comme elle aurait voulu reprendre un amant à une rivale préférée.

— Folle! dit-elle en éclaboussant de son ricanement le visage de la pauvre Borgnotte. Folle! Folle! Folle! Mais vous ne devinez donc pas qui je suis, pour me regarder ainsi effarée, comme si je parlais une autre langue que la vôtre?... Mais vous ne comprenez donc pas que si j'appelle Marie ma fille, c'est que je suis la semme de Jean Cœurderoy, dont vous n'êtes que la concubine, vous!

Deux grosses larmes — deux grosses perles — coulèrent le long des joues affreusement pâles de la Borgnotte qui, en ce moment, souffrait martyre & passion comme elle n'avait jamais souffert de sa vie, la pauvre chère fille, & comme elle ne devait plus jamais souffrir. Cet outrage,

elle l'eût essuyé héroïquement; cette boue amère, elle l'eût bue sans se plaindre, — heureuse de souffrir pour son cher Jean. Mais cette révélation inattendue, brutale comme un coup de couteau, qui lui entrait là, en plein cœur, le jour où elle avait cru enfin réalisé le seul rêve de sa vie! C'était trop! Ses mains dont elle avait fait jusque-là une ceinture défensive à la jeune fille, se détendirent machinalement, mollement, comme ceux d'une morte. Ses yeux, jusque-là démesurément agrandis par la stupeur, maintenant noyés de larmes, se resermèrent: elle tomba tout de son long sur la bruyère.

- Maman Borgnotte! maman Borgnotte! cria Marie.
- Ta seule maman, c'est moi, Marie! lui dit Louise avec une rage sourde, en s'abattant sur elle comme sur une proie que personne ne protégeait plus & qui ne pouvait pas se désendre elle-même. Tu viendras, maintenant! ajoutat-elle, en prenant l'ensant par le bras & en l'entraînant.
- Madame! vous me faites mal! je vous hais! Laissez-moi auprès de ma chère maman morte! Je vous hais! Maman Borgnotte! défends-moi contre la méchante dame! maman Borgnotte! maman Borgnotte!...

La Borgnotte, à cet appel désespéré, à ces cris déchirants de l'enfant, sortit de sa torpeur & se

redressa électriquement sur ses pieds. Louise entraînait sa fille, ou plutôt elle la traînait, car Marie était tombée à genoux &, de la seule main qu'elle eût de libre, elle essayait de se retenir à une touffe de genêts verts qui s'était trouvée fort heureusement à sa portée.

- Chère petite maman Borgnotte! cria une dernière fois l'enfant, épuisée par cette lutte, en jetant un regard plein de prière sur Trépignette, immobile à quelques pas d'elle.
- Il n'y plus de maman Borgnotte! répondit Louise d'une voix que la haine faisait vibrer plus fortement encore. Il n'y a plus de maman Borgnotte! il n'y a désormais qu'une maman Louise Cœurderoy, que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou non! Allons!

Et elle l'entraîna.

La Borgnotte, toujours immobile, se décida enfin à se mouvoir. Mais, au lieu de se diriger du côté de Marie pour la disputer à sa mère, elle descendit rapidement vers l'étang, à l'endroit où il était le plus profond & où elle se jeta résolûment...

En ce moment, un homme tout haletant, couvert de poussière & de sueur, sortit de la route de Villebon & s'élança vers l'étang. C'était Jean Cœurderoy. Du même regard, rapide comme un éclair, il aperçut devant lui sa maîtresse qui disparaissait sous l'eau, &, en face de lui, sur

l'autre rive, à mi-chemin de la bruyère, sa fille qui allait disparaître, volée par sa mère, dans les profondeurs de la forêt.

Un cri rauque — un rugissement plutôt qu'un accent humain — sortit de sa poitrine qui anhélait comme un soufflet de forge.

- Marie! La Borgnotte! Marie!

Ses deux plus chères affections sombraient devant ses yeux, les deux seules créatures qu'il aimât au monde s'engloutissaient devant lui, l'une dans la mort, l'autre dans quelque chose de pis! Laquelle secourir la première? laquelle sauver? vers laquelle se précipiter? Ah! dans ces cas suprêmes où la réflexion serait criminelle, puisqu'elle prendrait des minutes plus précieuses que des années, on ne réfléchit pas : on agit, on obéit à l'inspiration dominante du cœur ou de l'esprit, du tempérament ou du caractère, de la peur ou du courage, de l'égoïsme ou du dévouement. Entre ces deux créatures qui lui étaient chères, pour lesquelles il était disposé à faire le sacrifice de sa vie, Jean n'hésita pas longtemps: il s'élanca au secours de Marie.

Comme il passait en courant sur l'étroit sentier qui borde l'étang du côté de la vanne, la Borgnotte reparut un instant à la surface de l'eau, la chevelure emmêlée d'herbes vertes, le visage pâle de la pâleur des morts, & son dernier regard, en ce moment d'une expression dé-

chirante, se tourna vers lui & l'enveloppa tout entier comme pour mieux emporter son image adorée au fond des ténèbres éternelles... Si Jean eût vu cette pauvre chère tête en proie aux affres du désespoir bien plus qu'à celles de la mort, s'il eût recueilli ce dernier regard si plein de chaud amour & de doux reproche, peut-être se fût-il arrêté, peut-être se fût-il jeté dans l'étang, peut-être la Borgnotte eût-elle été sauvée. Mais il ne vit rien, mais il ne s'arrêta pas, &, pendant qu'il escaladait en deux enjambées furieuses la bruyère au haut de laquelle il avait apercu Marie, emportée par Louise comme un agneau par une lionne affamée, la Borgnotte disparaissait lentement sous l'eau — pour ne plus reparaître.

Bientôt l'on n'entendit plus rien, que le bramement lointain des daims, &, par instants, comme un glas, le cri plaintif de la fressaie. La nuit était venue, une nuit claire & sereine. Les étoiles s'allumaient une à une au ciel pour la veillée des anges, & chacune d'elles, en s'allumant, projetait sa blonde lueur sur l'étang immobile & sombre. On eût dit des larmes d'or tombées des yeux de quelque séraphin compatissant, attendri par la fin tragique de la pauvre Borgnotte...

Une belle nuit pour les amoureux & pour les poëtes!

## CHAPITRE XXI

OU L'ON VOIT APPARAITRE LE COMMENCEMENT DE LA FIN

Cœurderoy courait follement, se reprochant le temps — une seconde à peine! — qu'il avait perdu à délibérer avec lui-même sur le parti qu'il avait à prendre, sur le choix qu'il avait à faire entre la Borgnotte mourante & Marie enlevée. Il courait, maudissant la lenteur de ses jambes, — des ailes pourtant! — & proférant les plus horribles menaces contre la ravisseuse de sa fille. Mais Louise avait une avance considérable sur lui & elle courait aussi d'une course folle. En outre, la nuit la favorisait de son ombre, & les sentiers de la forêt lui étaient familiers, surtout ceux qui conduisaient de la porte du Bel-Air à l'étang de Villebon.

En arrivant au sommet de la bruyère, &

après avoir interrogé d'une rapide coup d'œil les cinq ou six routes herbues auxquelles elle servait, pour ainsi dire, de carrefour, Jean poussa un hurlement de blasphème : la robe blanche de l'enfant, qui l'avait guidé jusque-là, s'était évanouie comme une fumée.

— Arrête-toi, marâtre d'enfer! cria-t-il d'une voix qui résonna dans le silence comme un coup de tonnerre.

Louise l'entendit, & la terreur lui donnant de nouvelles forces, elle prit l'enfant dans ses bras, en lui tournant la bouche contre sa poitrine pour étouffer ses cris, & sa fuite, quoique alourdie par ce fardeau, recommença avec ardeur.

— Ah! vipère! je t'écraserai! ajouta Jean en s'engageant dans le premier sentier qui s'offrit à lui, avec l'impétuosité désespérée d'un sanglier poursuivi par les chiens, brisant tout sur son passage, bondissant sur les hautes herbes, traversant les halliers épineux sans en sentir les épines qui lui déchiraient les mains & lui rayaient de rouge le visage.

Comme il débouchait, haletant, sur l'avenue bordée de hautes futaies qui aboutit à la grille du Bel-Air, il lui sembla voir flotter à quelque distance de lui une forme blanche, indécise. Un soupir de joie s'échappa bruyamment de sa poitrine: il avait ensin retrouvé sa fille! Il vola sur ses traces. Mais Louise ne marchait pas, elle volait aussi, & l'avance qu'elle avait au départ sur son mari, elle l'avait encore à l'arrivée, & Jean avait beau redoubler de vitesse, elle le sentait derrière elle & ne voulait pas être atteinte.

- Marie! me voilà! cria Cœurderoy.

Comme il s'élançait dans un bond suprême, les bras étendus pour ressaisir la chère victime que son bourreau emportait, il se heurta à quelqu'un, une femme ou un homme, qui marchait devant lui, & tomba en le faisant tomber.

- A l'assassin! au meurtre! murmura une voix de femme, de vieille femme, épouvantée.

C'était la vieille Ursule, qui rentrait après deux heures de recherches vaines.

Cœurderoy, en tombant, avait poussé un sourd grognement de rage. Il se releva aussitot, sans songer à relever aussi la pauvre créature qui lui devait sa chute & à qui il devait la sienne, & reprit de plus belle sa poursuite effrénée.

Il sortit du bois & s'engagea sur le chemin déclive qui, de la porte du Bel-Air, conduit à la rue des Capucins, en faisant un coude à gauche & en longeant, à droite, les murs du parc réservé & les bâtiments de la gendarmerie. Au moment où il désespérait presque d'atteindre Louise, celle-ci, à son tour, épuisée, hors d'haleine, & succombant sous son précieux fardeau,

tomba de toute sa hauteur sur le pavé de la route.

En deux bonds puissants, le suprême effort de ses forces épuisées aussi, Cœurderoy fut auprès d'elle.

— Marie! chère aimée! cria-t-il en se baissant sur le corps évanoui de sa femme & en lui arrachant brutalement l'enfant, évanouie comme elle. Du sang! ajouta-t-il en apercevant une large tache rouge sur la robe blanche de Marie. Du sang! tu l'as tuée, misérable?... Tu as tué ma fille, vipère!...

Fou de douleur & de colère, il leva le pied au-dessus de la tête de Louise & il allait l'écraser de son talon: il s'arrêta. Le sang qui tachait la robe de Marie, c'était le sang de Louise qui, en tombant, s'était blessée.

Cœurderoy recula, &, reportant ses regards sur l'enfant:

— Marie! parle-moi, ma chérie! dit-il d'une voix suppliante en remarquant que les yeux de sa fille étaient clos & que son visage avait la pâleur & l'immobilité du sommeil éternel. Marie! c'est moi! ton père Jean! ton vieux Jean! ne m'entends-tu plus? Es-tu m...

Il n'osa pas prononcer le mot, qui l'épouvantait.

Marie n'était pas morte, cependant, car son cœur battait.

— Ah! je te sauverai! je te sauverai! muramura-t-il en l'emportant, farouche, dans ses bras, et en sautant par-dessus le corps de Louise, qui barrait la route.

Quand il fut dans l'avenue du Château, il songea d'abord à regagner le village de Meudon pour aller requérir l'assistance d'un médecin, &, en conséquence de cette résolution, il descendit en courant la rue Terre-Neuve. Mais, en passant devant le restaurant Dumoulin-Picard, dont le premier étage était illuminé comme un jour de fête publique, & d'où partaient par les fenêtres les fusées d'une gaieté qu'alimentait le champagne, il se ravisa & continua sa route vers Paris. Cœurderoy n'avait pas une grande confiance dans la médecine, il en avait une moins grande encore dans les médecins; d'ailleurs, il savait de quel mal était malade sa chère petite Marie, il la traitait, la soignait & la guérissait lui-même - avec son amour, la panacée souveraine. Il marchait droit devant lui, portant son cher fardeau dans ses bras, comme saint Christophe le sien sur ses épaules, heureux de la fatigue que cela ajoutait à celle qu'il avait gagnée à courir dans la forêt.

Aux Moulineaux, il rencontra un fiacre qui revenait de Sèvres à vide. Il le prit & se fit conduire chez lui, à Montmartre, non sans pester à chaque pas contre la lenteur désolante de ce vé-

hicule, non sans mettre à chaque instant la tête à la portière pour supplier ou menacer le cocher, selon qu'il croyait la menace ou la prière plus essicace. Une sois à la barrière des Martyrs, il respira : il était ensin chez lui!

Marie dormait toujours - comme dorment les morts. Jean la monta avec précaution dans sa chambre, la déshabilla doucement, maternellement, & la coucha dans son petit lit virginal, non sans l'avoir baisée au front. Toute la nuit. quoiqu'il fût brisé d'âme & de corps, il resta agenouillé devant le lit, épiant anxieusement le réveil de sa fille. L'aube blanchissante le surprit dans cette attitude: Marie dormait toujours. A midi, Marie dormait encore. Vers le soir, l'inquiétude s'empara de Jean; bien qu'il eût été fréquemment témoin de ce phénomène léthargique, & que, d'ailleurs, le pouls de l'enfant continuât à battre, faiblement il est vrai, il craignit que cette fois l'accès fût plus grave & l'issue funeste; il trembla sérieusement pour la vie de son enfant, & ne voulant pas quitter le chevet de sa chère malade, il appela la Borgnotte pour qu'elle allât chercher un médecin. On a beau ne pas croire à la médecine, ni à Dieu: quand le péril presse & que la mort menace, on n'en demande pas moins le médecin & le prêtre.

La Borgnotte ne vint pas...

Jean l'appela de nouveau, — avec impatience.

La Borgnotte était une créature si dévouée que si, du fond de sa tombe humide, elle avait pu entendre la voix de son maître, elle se fût relevée, la plaie au flanc, le couteau au cœur, & fût accouru, humble & soumise, prête à lécher la main qui l'avait frappée. Mais la pauvre Borgnotte ne pouvait plus rien entendre des bruits de la terre, elle ne vint pas, & Jean se rappela en frissonnant la scène terrible de la veille.

— Ah! murmura-t-il accablé en détournant la tête de peur de rencontrer les yeux reprocheurs de sa fille.

Il n'appela plus.

Dans la soirée, on frappa à la porte : il n'entendit pas. On frappa de nouveau : il entendit, mais ne se dérangea pas, occupé qu'il était à épier le retour à la vie de son enfant.

Le clef était sur la porte : la personne qui avait frappé entra.

C'était Chiffonnette.

— Mon pauvre Jean... dit-elle.

Puis elle s'arrêta en apercevant Cœurderoy agenouillé & sanglotant au chevet du lit.

La veille, en jouant dans les bois avec Marie, elle avait rencontré Louise qui s'était avancée vers l'enfant avec des sourires dans les yeux & des caresses dans la voix; mais Marie avait eu

peur & s'était enfuie. Chiffonnette, ne pouvant la rejoindre, s'était empressée d'aller prévenir Cœurderoy. On sait le reste, mais Chifsonnette ne le savait pas, & c'était pour le savoir qu'elle venait voir Jean.

— Où donc est la Borgnotte? reprit-elle doucement.

Cœurderoy se retourna à moitié du côté où partait la voix, mais sans lui répondre. Il avait l'œil hagard & le visage convulsé. Chiffonnette n'osa pas répéter sa question. Elle n'osa même pas rester seule dans cette chambre avec Jean, qu'elle croyait devenu subitement sou; elle sortit à reculons, sans bruit, & s'empressa d'aller conter l'aventure chez la mère Gédéon, où l'on conclut qu'il fallait envoyer un médecin aux deux malades, le père & la fille.

- M. Gédéon alla en chercher un qu'il accompagna chez Cœurderoy, voulant juger par ses yeux du plus ou moins de gravité de cette double situation. Le médecin examina l'enfant & le père & s'en alla en hochant la tête.
- Eh bien, monsieur le docteur? lui demanda. M. Gédéon sur l'escalier.
- Eh bien! mon garçon, répondit le médecin, le père n'est peut-être pas tout à fait fou, ni la fille tout à fait morte; mais cela ne peut tarder pour l'une comme pour l'autre. Je n'ai rien

à faire là, ni moi ni personne, excepté peut-être un commissaire de police...

- M. Gédéon, attristé, retourna annoncer cette mauvaise nouvelle à sa femme, qui s'empressa de l'annoncer à ses pensionnaires des deux sexes.
- Mals où est donc passée la Borgnotte dans tout cela? tel fut le cri général.

Ceux que cela intéressait, ou plutôt qui s'intéressaient à cela, surent à quoi s'en tenir le lendemain matin, en lisant dans la Gazette des Tribunaux, à la rubrique Faits divers, les lignes que voici:

- « Ce matin, vers six heures, des femmes de journée au service du propriétaire de l'Ermitage de Villebon, en arrivant pour laver du linge dans l'étang où elles ont l'habitude de se rendre, ont aperçu à fleur d'eau le cadavre d'une femme, jeune encore, vêtue d'une robe de soie grise & dont la mort ne paraissait pas remonter à plus d'une douzaine d'heures. Elles se sont empressées d'aller porter à Meudon la nouvelle de cette lugubre découverte; le corps a été retiré de l'eau, placé sur une civière & transporté dans la salle basse de la mairie, en attendant la décision de l'administration supérieure, immédiatement prévenue.
- € Est-ce un suicide? Est-ce un crime? La victime est jeune, elle a un visage intéressant, que la mort semble avoir respecté; ses vêtements indiquent qu'elle appartenait à la classe aisée; un porte-

monnaie, contenant une quarantaine de francs en or, trouvé intact dans la poche de sa robe, dit assez que s'il y a eu crime, en tous cas le vol n'en a pas été le mobile. D'un autre côté, un restaurateur de la rue des Princes, M. Dumoulin-Picard, qui a assisté au transport du cadavre de l'étang de Villebon à la mairie, a déclaré le reconnaître positivement pour celui d'une dame qui était venue diner chez lui la veille avec son mari, sa fille & des amis, tous de Paris. Selon le récit de M. Picard-Dumoulin, cette jeune dame serait descendue vers les six heures du soir, en plein jour par conséquent, avec sa fille & une dame de ses amies, & toutes trois se seraient dirigées vers la forêt d'où bientôt la seconde dame serait revenue, seule & dans un état d'agitation singulier. Assurément tout cela cache un mystère qui ne tardera pas à être éclairci, nous n'en doutons pas. »

Puis, quelques lignes plus bas, d'autres lignes que le rédacteur de la feuille judiciaire n'avait pas songé à rapprocher des précédentes, quoique leur connexité fût évidente:

α On nous écrit de Versailles: — Hier, à la brune, une dame qui habite l'avenue du Château, à Bellevue, a été victime d'une attaque audacieuse, commise à deux pas de la caserne de la gendarmerie & de la maison du garde de la porte du Bel-Air. Relevée sans connaissance & baignant dans son sang par des habitants de la rue des Capucins qui

étaient accourus en entendant crier: A l'assassin! elle a déclaré qu'un homme, dont les intentions ne sauraient être douteuses, après l'avoir suivie & poursuivie dans le bois où elle était allée se promener avec sa domestique, l'avait enfin atteinte & renversée à l'endroit où on l'avait trouvée évanouie, & qu'il s'était enfui aux cris qu'elle avait poussés & qu'il supposait avec raison avoir été entendus. La justice informe. »

Enfin la Casquette de loutre du même jour contenait l'entre-filet suivant :

« Une rencontre à l'épée a cu lieu ce matin, dans l'île de Croissy, entre un de nos plus jeunes poëtes, M. Henry de La B\*\*\*, & un homme qui s'est acquis dans la chiromancie, sous le nom italien d'A\*\*\* qui, paraît-il, n'est pas son nom véritable, une réputation pour ainsi dire européenne. Au premier engagement, qui a eu lieu avec la plus grande vivacité de part & d'autre, M. A\*\*\* a reçu en pleine poitrine un coup droit qui l'a mis sur-le-champ hors de combat; on l'a transporté à Bougival, dans la maison Souvent, ou un médecin, aussitôt appelé, a déclaré la blessure extrêmement grave, sinon mortelle. Les témoins de M. Henry de La B\*\*\* étaient MM. Sigismond du R\*\*\*, notre collaborateur, & Alexandre D\*\*\* de S\*\*\*, vaudevilliste; ceux de M. A\*\*\* étaient deux sous-officiers qu'il avait pris en passant à Rueil. »

## CHAPITRE XXII

OU L'ON VOIT UN ATHÉE DEMANDER A DIEU DE REFAIRE
POUR LUI CE QUE JÉSUS FIT AUTRÈFOIS POUR
JAÏRE, ET UN COMMISSAIRE DE POLICE CONFONDRE
« CRIME » AVEC « REMORDS »

Le médecin amené par M. Gédéon dans le petit logement de la Cité des Bains avait — par hasard — prophétisé juste: Cœurderoy était sou parce que sa fille était morte.

Elle était morte, la pauvre chère enfant, et son père eût pu dire à quel moment précis son âme de colombe avait brisé les frêles barreaux de sa cage charnelle & s'était envolée vers l'éternelle lumière, vers l'éternelle béatitude, vers l'éternel repos! Pendant trois jours & trois nuits, depuis le moment où il l'avait ramenée de Meudon jusqu'à celui où il avait compris, tout en refusant d'y croire cependant, que tout était

fini, Jean n'avait pas quitté le chevet de Marie, ses yeux n'avaient pas cessé d'être rivés sur ce pâle visage marqué de la fatale craie rouge par l'Invisible Main! Il avait avidement épié, anxieusement interrogé chaque souffle, chaque pli, chaque contraction, le moindre indice enfin qui lui permît d'espérer, & la douce enfant s'était obstinée dans son immobilité désespérante, non pas morte encore, mais non plus vivante.

Pendant ces trois longs jours, pendant ces trois plus longués nuits, Jean avait souffert de souffrances innommées, de douleurs surhumaines, telles que n'en saurait inventer l'imagination du bourreau le plus artiste. Il avait senti entrer dans son cœur paternel les pointes les plus aiguës, qui l'avaient déchiré sans relâche & mis en lambeaux, — & il n'avait pas osé se plaindre, pleurer trop haut, sangloter, crier, de peur d'être entendu de celle qui ne devait plus jamais l'entendre.

— Oh! mon enfant! mon enfant! avait-il cent fois murmuré en mordant chaque fois les draps pour étouffer ses sanglots.

Si elle avait ouvert ses chers yeux de myosotis, au moins! Leur doux & bon regard fût tombé comme une rosée sur le cœur brûlé d'angoisses de ce pauvre homme que le ciel châtiait si cruellement à cette heure de l'impiété de sa vie passée. Mais non! les yeux restaient clos, les

lèvres restaient muettes, rien ne venait dire Espère! à celui qui avait tant besoin d'espérer!

Il y eut un moment où Jean, à bout d'espérances, se releva, révolté. Mais son regard, en quittant le visage de sa fille, s'arrêta sur la Vierge en ivoire placée au fond de l'alcôve : il retomba à genoux, &, courbant la tête, humiliant son orgueil, se faisant humble pour se faire mieux écouter de Celle à qui il s'adressait, il murmura:

— O vous qui avez été mère & qui êtes restée sainte! divine martyre aux sept glaives! au nom de votre fils, sauvez ma fille! Marie, mère de Dieu, sauvez Marie, fille de Jean!...

Cette courte prière faite avec une ferveur rare, il reporta lentement ses regards vers l'unique objet de leur sollicitude, & il poussa un cri de joie, immédiatement suivi d'un cri de douleur: Marie avait ouvert les yeux & les avait aussitôt refermés! Ce n'avait été qu'un éclair, — l'adieu d'une âme...

Marie était morte, bien morte!

Jean frissonna en proie à une terreur folle. Son corps trembla, ses dents claquèrent, il étendit les mains comme pour retenir quelque chose qui lui échappait; des paroles sans suite, comme un bégayement d'enfant, sortirent de ses lèvres, puis, après, de sa gorge secouée par une sorte de râle, des sanglots convulsifs, abondants. Le pauvre homme criait & pleurait à la fois, &, de temps en temps même, s'arrêtant brusquement, il riait... Mais, pour quiconque l'eût entendu, ce rire eût été plus douloureux que ses sanglots.

Quelques voisins entendirent, &, comme ils savaient ou devinaient une partie de la vérité, ils entrèrent, s'avancèrent sur la pointe des pieds dans la *chambre de l'enfant*, & reculèrent épouvantés...

Jean tenait sa fille étroitement serrée contre sa poitrine, ses lèvres étroitement collées à celles du cher cadavre déjà froid auquel il essayait d'insuffler la chaleur & la vie.

On l'appela: il ne répondit pas. Un voisin, plus hardi ou plus dévoué que les autres, s'approcha de lui, lui mit bien doucement la main sur l'épaule pour attirer son attention & n'y réussit pas. Bientôt, cependant, Jean fit un mouvement &, sans cesser d'étreindre de sea bras le corps de son enfant, il descella sa bouche ardente de ses petites lèvres froides & se mit à chanter d'une voix à fendre l'âme, en la berçant comme une nourrice fait de son nourrisson, quelques fragments de la Complainte de Jean Renaud, — des vers sans suite, comme ses pensées:

Quand Jean Renaud d'la guerr' revint,
Il s'en revint triste & chagrin.

— Bonjour, ma mèr'... — Bonjour, mon fils!...

Jean Renaud a rendu l'esprit...

Mère, dites au fossoyeux
Qu'il fasse la fosse pour deux,
Et que l'espace y soit si grand
Qu'on y mett' le père & l'enfant!...

Bonjour, ma mèr'... — Bonjour, mon fils...

Pourquoi les homm's ont-ils des p'tits'...

- Pauvre M. Jean! murmurèrent les voisins en se retirant. Il ne peut pas rester ainsi avec le cadavre de sa fille... Il saut l'emmener...
- Oui, répondit quelqu'un; mais, pour l'emmener, il faut le pouvoir... Il n'y a que le commissaire de police...

Et les voisins se retirèrent.

Le lendemain matin, le commissaire de police se présenta, en effet, suivi de deux agents & des voisins compatissants de la veille, & s'avança au milieu de la chambre. Cœurderoy était toujours dans la même position, berçant toujours dans ses bras, en chantant à voix basse & triste sa lugubre complainte, le cadavre de son ensant dont les jambes & la tête ballottaient à chaque mouvement de son père. C'était horrible - à voir, & cette chanson monotone faisait mal à entendre. Le commissaire était ému; mais il avait un devoir à remplir, & il fallut bien se décider à troubler cette douleur, au risque de l'augmenter.

— Au nom de la loi, monsieur, dit-il à Jean, je vous arrête comme auteur ou complice du meurtre de la fille Annette Fourdinois, votre maîtresse, & d'une tentative de meurtre sur la personne de la dame Louise Cœurderoy, votre femme...

Jean avait relevé la tête & aperçu le commissaire de police & ses agents qui l'entouraient significativement. En entendant l'étrange accusation que formulait contre lui le magistrat, il le regarda, les yeux démesurément agrandis, comme pour mieux comprendre.

— Annette?... Louise?... Meurtre?... répéta-t-il.

— Oui, reprit le commissaire, madame Louise Cœurderoy a été trouvée, il y a quatre jours, baignant dans son sang, à deux pas de la forêt de Meudon, dans le voisinage de la porte du Bel-Air, & c'est vous qu'elle accuse de cet attentat... Vous auriez voulu la tuer, prétend-elle...

— La tuer? répéta Jean en passant la main sur son front comme pour en chasser les nuages & ressaisir le fil de ses idées. La tuer?... Ah! oui... je me souviens!... Est-ce qu'elle serait morte ? demanda-t-il avec une sorte de joie farouche.

- Non, grâce au ciel! elle est sauvée.
- Ah! tant pis! murmura Jean en redevenant sombre.

Le commissaire de police soubresauta, indigné.

— Emmenez cet homme! ordonna-t-il à ses agents, qui se disposèrent à obéir.

Jean se recula en grondant comme un dogue à qui on veut prendre un os. Il tenait sa fille entre ses bras, contre sa poitrine frémissante.

- Mais si ce crime a avorté, par la protection spéciale de la Providence, ajouta le commissaire, il en est un autre dont vous aurez à rendre un compte plus sévère à la justice; le meurtre d'Annette Fourdinois, trouvée il y a trois jours dans l'étang de Villebon où la rumeur publique, qui est la voix de Dieu, vous accuse de l'avoir précipitée...
- La Borgnotte?... Ah!... s'écria Cœurderoy en tressaillant sous l'aiguillon du remords. Pauvre chère hostie! murmura-t-il avec un pâle sourire dont personne ne pouvait comprendre la poignante signification. Oui! c'est moi qui ai été ton bourreau!... Je t'ai tuée, chère bête aimée! Cœur d'ange! c'est moi qui t'ai crevé de mes mains impies!...

— Vous l'avouez donc? s'écria le commissaire de police triomphant. Il l'avoue, le misérable! Agents, emparez-vous de lui! Garrottezle! ne craignez rien... Je réponds de tout!.... Ah! il avoue, le brigand! Eh bien! son affaire eft claire!...

Les agents s'avancèrent, l'un devant, l'autre derrière, rapidement, habilement, en hommes habitués à ces sortes d'expéditions. Cœurderoy rugit, &, serrant plus frénétiquement encore sa fille contre sa poitrine, l'œil hagard, les lèvres frémissantes, il s'élança pour se frayer un chemin vers la fenêtre entr'ouverte... Mais il n'alla pas loin: quatrè poignets vigoureux s'abattirent sur lui, quatre étaux, & le clouèrent au sol. Il écuma, il blasphéma, il mordit, — mais il fut terrassé, vaincu, garrotté.

- Marie! Marie! râla-t-il désespérément, comme on l'emportait, en essayant d'apercevoir une dernière fois le cher cadavre qu'on lui avait arraché & qu'un voisin avait pieusement déposé sur le lit en désordre.
- Oui! hurle, gredin! hurle à ton aise! disaient les agents en serrant plus étroitement encore les cordes dont ils l'avaient *ficelé* pour se mettre à l'abri des « éclaboussures. »
- Pauvre Jean! murmura Chiffonnette qui se trouvait parmi les curieux attirés là par le bruit de l'arrestation. Pauvre Borgnotte! Pau-

vre petite Marie! ajouta-t-elle en s'avançant au milieu du logement, maintenant désert, & en venant s'agenouiller en pleurant au pied du lit de la morte.

## CHAPITRE XXIII

OU JEAN CŒURDEROY DEVIENT LE LION DE PARIS, — UN
LION EN CAGE

Il faut tous les mois aux Parisiens de la Décadence une émotion de Cour d'Assises nouvelle. Les drames de la Gaîté, de l'Ambigu, de la Porte-Saint-Martin, ne leur suffisent pas; c'eft du petit lait, fade, écœurant : cela ne vaut pas le vitriol des drames réels. Au théâtre d'ailleurs, à la fin de la pièce, le traître, le bouc émissaire chargé de toutes les iniquités qu'il a plu à M. Bouchardy ou à M. Dennery d'accumuler, s'en va tranquillement, bourgeoisement, par la rue de Bondy, les deux mains dans ses poches, le cigare à la bouche, impuni, — & prêt à recommencer le lendemain avec la même impunité : cela n'est pas assez arrivé! Tandis qu'au Palais-de-Justice, cela se passe tout autrement.

La pièce y est souvent, y est toujours plus intéressante, plus corsée; l'acteur y a une tête mieux grimée par le cynisme ou l'épouvante, &, après le dernier acte, au moment où la toile tombe, sa tête tombe aussi — pour de vrai: il ne rejoue plus son rôle le lendemain, ni les jours suivants!

Les Parisiens de la Décadence sont si friands de ces spectacles barbares, ils sont si affamés de ces émotions où le bourreau fait l'office de belluaire, où le sable du cirque se rougit de vrai sang, que, si les gladiateurs & les bêtes féroces venaient à manquer, ils seraient capables de descendre en amateurs dans l'arène & de s'improviser assassins. Mais, par bonheur pour eux — & par malheur pour l'Humanité sans cesse outragée & attriftée par ces crimes - les criminels ne manquent jamais; quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore; Poncet succède à Dumollard, & Serreau à Poncet; l'Abbaye de Monte-à-Regret ne chôme pas faute de moines : il y en a toujours un sur la planche — à bascule.

Quand on apprit par la ville & par les faubourgs le double meurtre de la forêt de Meudon, une femme noyée, une autre femme assommée, on frissonna, — &, dans le frisson des Parisiens & des Parisiennes, il y eut autant de plaisir secret que de terreur avouée. Encore un crime! où donc se ré ugier pour mettre sa vie à l'abri du couteau?... Encore un criminel! enfin cela va nous changer des bergerades musquées d'Arsène Houssaye & des idylles aristocratiques de Louis Énault!...

Et quand on sut que le meurtrier était enfin arrêté, on respira : l'acteur ne manquant plus au drame, le drame allait pouvoir se jouer, au lieu de rester dans les cartons du Directeur de la Police. On ne se contenta pas de cette nouvelle, rassurante à tant de titres pourtant : on exigea des détails que les journaux judiciaires s'empressèrent de donner, &, après les journaux judiciaires, les autres journaux parisiens, désireux de plaire à leurs lecteurs en leur servant une littérature de leur goût. Ce fut ainsi qu'on apprit que l'assassin s'appelait Jean Cœurderoy, qu'il avait trente-cinq ans, qu'il était né à Paris, qu'il était un peu chauve, qu'il avait la barbe rouge & les yeux verts, - particularités que relevèrent avec soin les gens qui croient à l'influence des milieux & à celle de la couleur du poil & des yeux. Né à Paris: milieu corrompu, école du vice, gymnase du crime. Calvitie précoce: signe de passions ardentes. Barbe rousse: signe de méchanceté. Yeux verts : signe de duplicité, de félinerie, - les yeux des chats, ces tigres réduits par le procédé-Collas... Et puis, comme great attraction, il y avait encore le mystère entourant la vie du meurtrier qui, quoique pauvre, semblait appartenir par son éducation aux classes élevées de la société. Les lecteurs plébéiens se réjouissaient d'avance à la pensée du châtiment qui allait frapper ce criminel distingué en pleine nuque, comme un criminel vulgaire, & prouver ainsi que toutes les têtes sont égales devant le couperet de Charlot... Les lecteurs plébéiens se réjouissaient — & les lecteurs bourgeois avaient des haut-decœur en songeant qu'un des leurs, un homme de leur monde, avait pu oublier à ce point ce qu'il leur devait & se devait à lui-même... L'affaire Cœurderoy promettait, comme on voit.

Une seule chose chiffonnait le public des deux camps & des deux sexes, les plébéiens & les bourgeois, les petits & les grands, les hommes & les femmes: l'accusé persistait à se rensermer dans un mutisme absolu. Ne pas se désendre était sa manière de se désendre, — manière assurément sort originale, mais encore plus embarrassante pour la Justice qui a besoin d'être aidée par le coupable lui-même dans la recherche de sa culpabilité, & qui ne peut se décider à le frapper que lorsqu'il a avoué qu'il méritait de l'être. Or, Jean Cœurderoy restait muet comme la tombe où était déjà une de ses victimes; à tout ce qu'on lui disait, à tout ce qu'on

lui demandait, il répondait par une attitude farouche, par des regards de sauvage lié au poteau de ses vainqueurs. C'est dans ces momentslà & à propos de ces criminels endurcis-là que certaines bonnes âmes, impatientes d'apprendre ce qu'on resuse de leur dire, marmottent entre leurs dents: « Ah! si Louis XVI n'avait pas aboli la torture!...»

Si Louis XVI n'avait pas aboli la torture, il serait encore sur le trône — à cent douze ans, — n'est-ce pas, bonnes âmes? C'est cette première concession-là, saite aux goûts sanguinaires de son peuple, qui l'a fatalement conduit à faire les autres — jusqu'à celle de sa tête!

Mais, la torture étant abolie depuis le roiserrurier, on ne pouvait appliquer à l'assassin de la Borgnotte d'autre question que des questions, & comme on ne les lui épargnait pas, certes, il devait beaucoup souffrir. Jean souffrait en effet, — mais d'autre chose, d'une seule chose, non pas de se voir emprisonné, sous le coup d'une accusation capitale, mais seulement, exclusivement, & horriblement, de la mort de son enfant & de celle de la Borgnotte, se reprochant à chaque minute de n'avoir pas voulu sauver l'une & de n'avoir pas su sauver l'autre. Mortes toutes deux, les deux seules créatures qu'il aimât & dont il sût aimé; mortes par lui & pour lui! Cette pensée lui déchirait le cœur &

lui brûlait l'esprit: il se sentait en horreur à lui-même, &, s'il eût eu les mains libres au lieu de les avoir enchaînées, il se fût châtié cruel-lement & résolûment, afin d'en finir avec ses remords en en finissant avec la vie... Pauvre homme! qui se reprochait comme un crime de n'avoir été ni assez père, ni assez amant, & qui pourtant avait usé ses entrailles à force d'amour!...

Malgré le silence obstiné de Cœurderoy, son procès s'instruisait lentement, & le jour du débat solennel en cour d'assises approchait. De nombreux témoins avaient été entendus, qui tous avaient confirmé l'accusation. Cœurderoy dédaignait de se défendre, mais les preuves ne dédaignaient pas de s'accumuler, terribles, contre lui. Les dépositions étaient nombreuses, toutes étaient accablantes; elle ne concluaient pas, mais on concluait pour elles. Ainsi, le restaurateur de Meudon avait déclaré que Jean s'était échappé comme un fou, vers sept heures du soir, de la salle où il riait avec ses amis, & s'était dirigé vers la forêt, d'où il n'était pas revenu. D'un autre côté, la jeune fille qui était venue l'avertir, Chiffonnette, avait été activement recherchée par la police, & il avait bien fallu qu'elle vînt dire ce qu'elle savait, - & ce qu'elle savait était d'une gravité extrême, surtout en présence du silence de Cœurderoy. Puis

il y avait deux ou trois habitants de la rue des Princes, des promeneurs que Jean n'avait pas rencontrés, mais qui affirmaient avoir rencontré Jean, les vêtements en désordre, le visage livide, fuyant comme fuit Caïn dans le tableau de Girodet-Trioson. Enfin un concours accablant de circonstances accusatrices!

Paris attendait avec impatience la première représentation de Jean Cœurderoy, drame à grand spectacle, mystérieux & sanglant à la facon des lugubres fantaisies de Caignez & Pixérécourt, qui devait être prochainement joué en Cour d'Assises. Paris attendait, & ceux qui, par leurs relations d'amitié ou de parenté, tenaient à une robe noire ou rouge quelconque, intriguaient auprès d'elle afin d'obtenir une entrée, stalle ou tabouret, pour ce grand jour. Grâce aux indiscrétions des avocats stagiaires, ces échotiers de la Basoche, on était au courant des péripéties préliminaires de l'affaire, - le prologue du drame, joué dans les coulisses du Palais-de-Justice; on savait ce qui se disait ou faisait, soit dans la cellule de Mazas, où avait été écroué Jean, soit dans le cabinet du juge d'instruction, où il avait été appelé plusieurs fois, & la dernière fois aussi inutilement que la première, puisqu'il avait toujours refusé de répondre, - mutisme qui, par parenthèse, aggravait pour tout le monde son crime & éloignait

de lui toute commisération. « Il ne veut pas parler de peur de se compromettre davantage. C'est un malin! » déclaraient les échotiers de la Basoche. Et le public de répéter : « C'est un malin! » Malin, ici, signifiait gredin : même rime & même raison,—toutes deux sort riches. Quelques gens sensés, clairsemés, protestaient cependant contre cette interprétation de la façon la plus simple & la plus logique, en disant : « S'il n'a rien à avouer, pourquoi parlerait-il?...» Mais les avocats stagiaires n'entendaient pas de cette oreille-là, eux, & ils répliquaient : « Même quand on n'a rien à dire, on doit toujours dire quelque chose. » Une tradition de la Basoche!

C'est ainsi qu'on apprit successivement que le juge d'instruction saisi de l'affaire Cœurderoy avait sait son rapport à la Chambre du Conseil, que les pièces d'instruction & de conviction, avec les procès-verbaux y annexés, avaient été transmises au procureur impérial, qui les avait transmises à son tour au procureur général, lequel avait ordonné le renvoi aux assises du prévenu, devenu accusé, & qu'ensin la cause, inscrite au rôle, allait être appelée!

Paris tressaillit d'aise à cette nouvelle. Le rideau allait se lever sur Jean Cœurderoy, ou l'Assassin du bois de Meudon!

# CHAPITRE XXIV

OU LE LION EST AMENÉ DE SA CAGE DANS LE CIRQUE PAR TROIS BELLUAIRES DE LA GARDE MUNICIPALE, ET COMMENT LA CHRÉTIENNE QUI DEVAIT LE COMBATTRE SE DÉCIDE A LE SAUVER

C'était un samedi. Il pleuvait à torrents, avec un vent à décorner tous les George Dandin de la capitale. Un temps à rester chez soi, auprès du seu, les pieds sur les chenets, écoutant gronder l'orage & sisser la tempête, & riant des pauvres diables sorcés, à cette heure-là, de barboter comme des canards dans la boue spéciale dont on doit l'invention à l'Écossais Mac-Adam & dont nous devons l'importation à je ne sais plus quel ingénieur anglomane. « Il pleut, disait Péthion il y a soixante-dix ans; il pleut : le peuple ne se battra pas aujourd'hui. » Il pleut, aurait-on pu dire le jour du procès de Cœurde-

roy, il pleut : personne ne viendra au Palais-de-Justice.

Ceux qui auraient dit cela auraient prouvé qu'ils ne connaissaient pas les Parisiens — & encore moins les Parisiennes. Quelque temps qu'il fasse, vent ou grêle, glace ou neige, soleil ou pluie, ils sortent quand ils ont résolu de sortir pour s'amuser ou se procurer une émotion: le temps ne fait rien à l'affaire! D'ailleurs, les Parisiens & les Parisiennes qui, par faveur spéciale, avaient obtenu une place à la Cour d'assises, ce jour-là, n'appartenaient pas au petit monde, à cette classe de petites gens qui s'imaginent que les pieds ont été donnés à l'homme pour marcher: ils avaient tous leurs voitures, carrosses, fiacres ou remises, qui, longtemps avant l'ouverture de l'audience, les amenaient rue de la Barillerie, devant le monument de Jacques de Brosse.

A onze heures moins un quart du matin, les portes de la Cour d'assises furent ouvertes au public privilégié muni de billets & au public populaire muni seulement de patience, — le premier plus nombreux que le second, déjà excessif. Il y a toujours foule devant les cages des lions, & les voyous sont aussi sportsmen que les belles dames & les beaux messieurs, — plus friands même de ce sport sauvage. Et, à ce propos, on me permettra de regretter, avec

tous les bons esprits, cette publicité donnée aux débats judiciaires, ces portes grandes ouvertes quand elles devraient être au contraire hermétiquement closes. Ce n'est pas seulement dans les affaires de viol que le huis clos devrait être ordonné, - car le vol & le meurtre outragent autant, davantage souvent, la morale publique & les bonnes mœurs. Les purs, qui suspectent la Justice parce qu'elle est représentée par des juges, c'est-à-dire des hommes, vont crier : « Le grand jour! la lumière! l'examen! le contrôle! » Moi, qui ai le respect des juges parce que je respecte la Justice, & qui sais quels dangers entraîne avec soi la publicité, quels périls graves courent la Pudeur & la Moralité des spectateurs appelés à ces représentations tragiques, je m'écrie: « L'ombre, plutôt! Les ténèbres sur ces mystères! La nuit sur ces hontes! » Les Lacédémoniens, peuple sage, fouettaient leurs enfants devant l'autel de Diane pour les accoutumer à la douleur; mais ils se seraient bien gardés de les envoyer à la Cour d'assises pour y apprendre, avec l'argot du bagne, les chemins qu'on prend pour le mériter!...

Donc, publicité à part, à onze heures moins un quart, les portes de la salle furent ouvertes, & le public entra & se plaça comme il put, assis les uns, debout les autres, & tous pressés & oppressés, se marchant sur les pieds, jouant des coudes, confondant les haleines, concentrant les regards dans une même attente : celle de l'accusé.

Avant lui arriva la cour; après la cour vinrent les jurés; après les jurés parut l'avocat de Jean Cœurderoy, — une des gloires du barreau moderne, M° L''', dont l'entrée excita des rumeurs en sens contraire...

Comme Jean Cœurderoy, fidèle à son syftème de mutisme, n'avait pas voulu même ouvrir la bouche pour désigner le défenseur de son choix, le président était sur le point de lui nommer un avocat d'office, lorsque était intervenu le célèbre Me L\*\*\*, séduit par l'étrangeté de cette affaire, alléché par l'éclat nouveau qu'elle pouvait faire jaillir sur son nom — déjà fort reluisant.

M° L\*\*\* avait gagné ses éperons dans un procès criminel encore présent à toutes les mémoires, bien que les personnages, la victime & l'héroïne en soient morts et enterrés depuis longtemps. Sa réputation, née ce jour-là, n'avait pas cessé depuis de grandir, &, en ce moment, elle était d'une belle taille. Quand les jeunes avocats, dans leurs conférences, avaient prononcé le nom de L\*\*\*, ils croyaient avoir tout dit, — &, en effet, ils avaient beaucoup dit en peu de lettres. M° L\*\*\* aimait sa noble profession de défenseur de la veuve et de l'orphelin, il l'exerçait en artifte, presque fanati-

quement, plaidant pour plaider, parlant pour parler, — se grisant avec sa salive, tantôt amère, & tantôt sucrée. Comme madame de Staël qui aurait si volontiers noyé tous ses amis pour avoir le plaisir de les pêcher à la ligne, il les eût accusés, lui, des crimes les plus invraisemblables, pour avoir la gloire de les faire acquitter.

Et, de fait, six fois au moins sur dix, M. L\*\*\* avait le bonheur de sauver ses clients, - bien plus heureux que lui, puisqu'ils conservaient sur leurs épaules une tête qu'ils considéraient comme précieuse & que, au contraire, le procureur impérial avait jugée digne d'être jetée au panier de Sanson. Puissance de l'éloquence! Mystères de l'art du bien dire! M. L\*\*\* parlait bien & il parlait longtemps, & si parfois il était prolixe, diffus, déclamatoire, le plus souvent aussi il trouvait, comme Périclès, des mots saisissants, aigus, entraînants, lumineux, éclairs pour la conscience des jurés, qui en étaient éblouis, - flammes pour le cœur de l'accusé, qui en était réchauffé, - aiguillon pour l'esprit des spectateurs, qui, de cette façon, ne pouvaient plus les oublier, non plus que celui qui les avait trouvés...

J'ai dit que son entrée dans la salle avait été saluée par des rumeurs en sens contraire : on a compris pourquoi. Du moment que l'éloquence de M° L\*\*\* pouvait sauver la tête de Cœurderoy, on ne la verrait pas tomber, & il y avait dans l'ombre de la foule, des hommes à faces bestiales, gibier de Cayenne — aller ou retour — venus là uniquement pour prendre la mesure du courage que l'accusé était destiné à montrer sur l'échafaud. D'où, à côté des murmures approbateurs, les grognements improbateurs... Charmante humanité!

Cœurderoy tardait à paraître, mais enfin, à onze heures, au milieu du silence général, il fut introduit dans la salle d'audience & conduit à son banc par trois gendarmes, un à droite, un autre à gauche, & un troisième derrière lui, pour réfréner toute velléité d'évasion ou de violences. Mais le pauvre Jean songeait bien à cela, vraiment! Pâle, la barbe longue, les yeux fixés obstinément devant lui, agrandis par la fièvre & par une sorte de folie contenue, il ressemblait plus à un somnambule qu'à un homme terrifié par l'appareil toujours imposant de la Justice.

- C'est pas un crâneur, tout de même! dit un voyou à son voisin. Est-il pâle! Il en est bleu comme du roquesort! Ça me rappelle celui que j'ai vu tout à l'heure en venant dans la boîte aux claqués... Va donc te saire enterrer, mon homme, va donc!...
  - Silence! cria la voix de l'huissier de service.

— Est-il ser...imple, cet huissier! il crie plus fort que moi, avec son silence! fit judicieusement observer le voyou.

Le président demanda à l'accusé, selon la formule ordinaire, ses nom, prénoms & qualités: Jean ne répondit rien, n'ayant rien entendu — parce qu'il n'avait rien écouté. Il regardait toujours vaguement devant lui, comme on regarde en rêve, sans voir.

L'un des gendarmes commis à sa garde, lui frappant doucement sur l'épaule, lui dit d'une voix douce aussi :

- L'ami, M. le président vous fait celui de vous demander vos qualités, prénoms & nom...

Cœurderoy tressaillit: il venait d'apercevoir et de reconnaître, sur une table placée aux pieds de la cour, à quelques pas de lui, parmi les pièces à conviction, une robe de soie grisperle, un bonnet de blonde garni de rubans de taffetas blanc & une paire de bottines de taffetas gris, — le tout maculé de boue & de sang.

— Pauvre Borgnotte! murmura-t-il douloureusement.

C'était la première parole qui lui échappait depuis son arrestation. Rip van Winkles, ce personnage singulier du conte de Washington Irving, avait dormi pendant tout le temps de la guerre de l'Indépendance & ne s'était réveillé qu'après la constitution des États-Unis, — dix

ans. Jean Cœurderoy semblait avoir dormi depuis deux mois & demi, — dix semaines. Après ce souvenir consacré à la Borgnotte, il tourna les yeux vers le fond de la salle, étonné de ce qu'il voyait, ne s'expliquant pas sa présence ni celle de ce public curieux dont les mille regards se croisaient comme des épées avec les siens.

Le président profita de cette lueur d'attention pour répéter sa question traditionnelle:

- Accusé, quels sont vos nom, prénoms & qualités?
- Monsieur, murmura doucement Jean, à quel cimetière a-t-on conduit ma fille? Je vous en supplie, dites-le-moi !... A-t-on pris soin d'elle, la pauvre chère âme? Par ce vilain temps de brouillard, elle doit avoir froid dans sa petite bière !... Où est-elle, monsieur?... Où l'a-t-on mise?... J'ai le droit de le savoir, puisque je suis son père!... Il faut bien que je le sache, pour aller pleurer sur elle... & lui demander pardon de l'avoir laissée mourir ainsi toute seule, sans partir avec elle...
- Ah! torototo! dit le voyou qui avait précédemment pris la parole pour exprimer son opinion sur l'attitude de l'accusé. Torototo! Toi, tu fais l'âne pour avoir du son! Ah! c'est moi, à la place des jurys, qui ne couperais pas dans ce pont-là, non!
  - Accusé, reprit le président avec douceur,

je vous ai demandé vos nom, prénoms & qualités: il faut me répondre. Nous savons qu'au moment de votre arrestation, vous veniez de perdre votre ensant, une petite fille, je crois...

- Oui, monsieur, un ange! répondit Jean en faisant tous ses efforts pour ne pas pleurer.
- Nous tenons compte de votre légitime douleur, poursuivit le président; mais nous n'oublions pas, & il ne faut pas que vous l'oubliiez vous-même, que vous êtes amené ici pour répondre à une double accusation de meurtre... Dans votre intérêt, je vous engage à sortir du déplorable système de défense dans lequel vous avez cru devoir vous renfermer jusqu'ici & qui a étrangement, fâcheusement entravé la marche de votre affaire... Messieurs les jurés ne demandent qu'à être convaincus de votre innocence, j'en suis certain; mais il faut les aider vousmême, il faut obéir aux exigences judiciaires, vous prêter aux formalités obligatoires... Vous avez refusé de parler jusqu'ici, & l'affaire a dû s'instruire sans vous... Si vous voulez que la lumière se fasse sur le crime qu'on vous reproche, n'épaississez pas les ténèbres autour de vous...
- En met-on de ces gants pour lui parler! en met-on! murmura l'orateur des voyous en haussant les épaules. On voit bien qu'il s'agit d'un habit!... Si c'était une blouse, on n'irait

pas par quatre chemins... Tu ne veux pas répondre? Vlan! retourne à Mazas, mon homme! va te dérouiller la langue!... Oh! la! la! De la bourrache, quoi!...

- Silence! fit la voix aigrelette de l'huissier de service.
- Monsieur, répondit lentement Cœurderoy, je vous prie de m'excuser : je sors d'un rêve affreux, dont le réveil me semble plus horrible encore... Je ne suis pas fou, mais il s'en faut de peu que je ne le devienne... La perte de ma fille a entraîné la perte de ma raison... Je profite d'une lueur de lucidité pour comprendre... Je suis entre deux gendarmes, sur le banc des voleurs & des assassins, en face de jurés, en présence d'avocats, sous les regards de la foule... Il paraît que je suis coupable de quelque chose?... Sans doute, sans doute, bien coupable! plus coupable que vous ne le croyez, mais autrement que vous ne le supposez... Vous m'interrogez, je vais vous répondre... Je m'appelle Jean Cœurderoy, je suis né à Paris, j'ai trenteeing ans & je suis licencié ès lettres... voilà! Si vous avez d'autres questions à faire, hâtez-vous; le souvenir de mon enfant mort m'obsède, me ronge le cœur & la cervelle; je m'abîme dans ce souvenir!...
- Nous aurons d'autres questions à vous adresser, mais elles viendront à leur ordre, re-

prit le président. Pour l'instant, vous allez entendre l'acte d'accusation qui vous concerne, & dont le gressier va donner lecture à haute voix.

Jean Cœurderoy, qui était resté jusque-là debout, se rassit, résigné, & se cacha la tête dans ses deux mains pendant que le greffier lisait le long procès-verbal, signé du procureur impérial, en conséquence duquel ledit Jean Cœurderoy était accusé:

- 1º D'avoir, en juin 1861, dans la commune de Meudon, volontairement & avec préméditation, commis un homicide sur la personne de la fille Annette Fourdinois, dite la Borgnotte;
- 2º De s'être, à la même époque & au même lieu, rendu coupable d'une tentative de meurtre sur la personne de la dame Louise Cœurderoy, sa femme, tentative qui n'avait manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur:

Crimes prévus & punis par les articles 295, 296 & 302 du Code pénal.

Ce terrible article 302, effroi de tous les criminels, ne fit pas même sourciller Cœurderoy, perdu qu'il était dans un monde de pensées douloureuses. En cet instant ses yeux étaient trop occupés à revoir les mille détails de son passé pour qu'il pût apercevoir au-dessus de sa tête

le fil rouge au bout duquel pendait le sinistre couperet de Monsieur de Paris.

On procéda alors à l'appel des témoins, que le public regarda avec assez d'indifférence défiler devant lui à mesure qu'ils entraient dans la salle qui leur était réservée. Ce n'était pas le garde champêtre de Meudon, les laveuses de l'ermitage de Villebon, les servantes du restaurant Dumoulin, qui pouvaient l'intéresser. C'est à peine si Chiffonnette, pourtant jeune, jolie, attrayante dans son petit costume de grisette d'opéra-comique, parvint à exciter quelques Oh! ou quelques Ah! On s'attendait à mieux; on s'attendait à l'apparition de l'une des victimes, « échappée par miracle au poignard de l'assassin. »—l'apparition de Banquo, avec son cercle rouge au cou: on attendait madame Cœurderoy, qui s'était portée partie civile, & que représentait à l'audience une autre célébrité, Mº J. F\*\*\*, le rival de Mº L\*\*\*!

- Pourvu qu'elle vienne! murmurait-on fiévreusement.

Cela promettait d'être, en effet, un spectacle fort émouvant que celui de la victime mise de nouveau en présence de son meurtrier, de la femme en présence du mari, l'une libre & l'autre prisonnier, — séparés seulement tous deux par une frêle barrière en bois! Qu'allait dire la victime? Quelle attitude allait avoir le bourreau?

Enfin, le nom de madame Louise Cœurderoy fut appelé par l'audiencier, &, au milieu du silence religieux de l'auditoire, on entendit résonner le frou-frou d'une robe de soie. C'était Impéria qui se présentait devant la Justice humaine en longs vêtements de deuil — qui lui allaient comme des vêtements de fête.

Un long frémissement parcourut toute la salle.

- Cela chauffe! dit le Gavroche du fond aux voyous ses voisins. Cela chauffe! Ouvrons nos ouïes... C'est une menesse chouettarde, tout de même! ajouta-t-il d'un air de connaisseur, au moment où Louise, arrivée au milieu du prétoire, relevait son voile comme Phryné devant l'Aréopage, mais moins nue que la célèbre courtisane qui servit de modèle à Praxitèle pour ses statues de Vénus.
  - Silence! fit la voix acidulée de l'audiencier.
- Huissier, dit le président, veillez à ce que personne ne trouble l'audience & faites expulser les perturbateurs... Je rappellerai au public, à cette occasion, que toute marque d'approbation ou d'improbation est sévèrement interdite comme attentatoire au respect dû à la Justice. On oublie trop souvent qu'un tribunal n'est pas une salle de spectacle & qu'il se débat dans cette enceinte les intérêts les plus sacrés, ceux de la liberté & de la vie humaines.

Le silence ne tarda pas à se rétablir. Les murmures se turent, mais les yeux parlèrent pour les lèvres & ne se résignèrent à se taire que lorsque Louise eut disparu dans la salle des témoins. Elle n'était plus là depuis longtemps que les voyous du fond en chuchotaient encore entre eux avec admiration.

Après le départ de la femme, l'interrogatoire du mari commenca. Jean n'avait pas aperçu Louise, il n'avait même pas entendu sa voix, lorsqu'elle s'était avancée au milieu du prétoire pour répondre à l'appel de son nom : il ne releva la tête, qu'il avait tenue jusque-là baissée, qu'à la voix du président, bienveillante sous sa fermeté. Quoiqu'il ne comprît pas exactement le sens des questions qu'on lui adressait, quelques solutions de continuité s'étant faites dans ses souvenirs, Cœurderoy y répondit de son mieux, lentement, avec des efforts évidents, avec des hésitations mal interprétées par la majorité du public. Comment interpréter autrement, d'ailleurs, ces réponses ambiguës, confuses, embarrassées, énigmatiques, dans lesquelles, tout à la fois, il s'accusait d'un crime qu'il n'avait pas commis & se défendait d'avoir commis celui dont on l'accusait. A sa conscience il disait oui, au président il disait non : on devine l'imbroglio que cela devait amener! Mais ce fut surtout lorsqu'on en arriva à la prétendue tentative de meurtre faite par lui sur sa femme, que Cœurderoy devint incohérent.

- Je ne l'ai pas tuée, dit-il sourdement & en s'animant par degrés au souffle de sa haine; je ne l'ai pas tuée & je le regrette! Ma fille vivrait peut-être encore! J'aurais purgé la terre d'un monstre...
- Accusé, interrompit vivement le président, je ne puis vous laisser plus longtemps continuer sur ce ton! Ce n'est pas assez d'avoir attenté à la vie de votre semme, de la compagne que la loi vous avait donné la mission de protéger, vous l'outragez encore & vous nous outragez, nous, vos juges & ses désenseurs, en manisestant avec cet odieux cynisme le regret de n'avoir pu mettre complétement à exécution votre abominable dessein!...
- Monsieur... reprit Cœurderoy, étonné de l'indignation du président.
- Taisez-vous! s'écria le magistrat. Nous allons entendre les témoins... Messieurs les jurés apprécieront...

La foule avait été diversement impressionnée par l'interrogatoire de l'accusé. Les gens qui ne s'en rapportent ni aux apparences ni aux mots hésitaient à croire à la culpabilité de cet homme dont le visage leur semblait plus ravagé par la douleur que par l'épouvante du châtiment, & dont la voix, d'ailleurs, lorsqu'il repoussait l'accusation qui pesait sur sa tête, avait une énergie sur la sincérité de laquelle il n'y avait pas à · se méprendre. Les assassins, même les plus habiles, ont, malgré eux, sur eux, en eux, dans leurs yeux, dans leur voix, sur leurs lèvres, dans leurs gestes, dans les plis de leur face, dans les tressaillements de leurs muscles, un je ne sais quoi qui décèle le meurtre, - ce je ne sais quoi que porte avec lui le boucher, même lorsqu'il n'est plus à l'abattoir, même lorsqu'il s'est lavé les mains & débarbouillé le visage. Les actions violentes laissent toujours après elles une sorte de trépidation que le corps conserve à son insu pendant plus ou moins de temps, & qui est comme la répercussion, la répétition affaiblie, de l'action elle-même. Quand on sait lire, on comprend.

Mais la majorité des spectateurs, composée de ces gens qui ne voient que l'épiderme des choses, que le vêtement des idées, & qui ne songent pas à regarder dessous, à approfondir, parce que cela sera un travail & que tout travail pour eux est une fatigue, la majorité des spectateurs étaient convaincus de la parsaite culpabilité de Cœurderoy, — un pur coquin, suivant eux. Il y a longtemps que cela se passe ainsi, & que la foule voit avec ces lunettes, — depuis Jésus, dont elle réclama le supplice pour

sauver Barrabas, qui lui semblait moins coupable...

L'audition des premiers témoins appelés à prêter serment & à déposer, leur donna raison. Plus il en venait là, ayant juré devant le Christ de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, & plus les charges s'accumulaient contre l'accusé.

- Il n'en mène pas large en ce moment, la barbe rousse! murmura l'orateur des voyous pour qui la gredinerie de Cœurderoy ne faisait pas un pli.
- Le fait est qu'e je ne voudrais pas être à sa place! dit son voisin, qui était destiné à venir s'y asseoir un jour ou l'autre.
- Silence! cria la voix sibilante de l'audiencier.

Madame Louise Cœurderoy, appelée par l'huissier, paraissait en scène pour la seconde fois, voile baissé d'abord, voile levé ensuite, éblouissante d'élégance, de grâce & de mélancolie, — non pas la Mélancolie d'Albert Durer, mais celle de Compte-Calixte, une adorable scabieuse!

Au moment où elle s'inclinait devant la Cour & devant les jurés, dont quelques-uns, fins connaisseurs, ne pouvaient s'empêcher de s'avouer entre eux que cela ferait une très-jolie veuve, un huissier s'approcha précipitamment

d'elle & lui remit une lettre qu'on venait de lui faire passer du fond de la salle comme très-importante & très-pressée. Louise hésita à lire, & peut-être, si elle en eût demandé la permission au président, ne la lui eût-il pas accordée, car enfin la Cour d'assises n'est pas un lieu où l'on doive dépouiller sa correspondance; mais elle avait reconnu l'écriture de cette lettre : elle en brisa siévreusement le cachet, l'ouvrit & lut ce qui suit :

« S'il en est temps encore, sauvez-le, ou je vous perds! Je suis dans mon lit, mourant des suites d'un coup d'épée que m'a donné l'un de vos amants, mais j'ai encore la force d'écrire, et si ce soir je n'apprends pas la mise en liberté de Jean, demain le procureur impérial saura ce que j'ai été seul jusqu'ici à savoir. Faites vite, dans votre intérêt: ne jetez pas au bourreau, par un mensonge odieux, la tête d'un honnête homme dont je suis l'ami, car, à mon tour, je lui jetterais celle d'une drôlesse dont j'ai été la victime et dont je veux cesser d'être la dupe.

« Adieu! Si l'on maudissait les femmes, je vous maudirais...

« GEORGES. »

Louise n'avait pas lu cette lettre ; elle l'avait

bue — littéralement, puisque deux minutes après il n'en restait rien.

— Monsieur, dit-elle rapidement, comme une femme qui a hâte de décharger sa conscience du poids qui l'oppresse; monsieur, j'ai menti! Ce n'est pas mon mari qui devrait être sur le banc des criminels, c'est moi!... Je suis une misérable... Aveuglée par la jalousie, par la haine, j'ai osé... Ah! le ciel m'en punit eruellement... plus cruellement que vous ne pourriez le faire... Pardonnez-moi!... Et vous, Jean, ajouta-t-elle en se tournant vers Cœurderoy, pardonnez-moi aussi, pardonnez-moi surtout... J'ai été bien coupable, mais je me repens! Pardon! pardon!

Toute l'assistance était dans la stupeur, les juges, les jurés, les gendarmes, les huissiers, les avoçats, la foule. Cela ne s'était jamais vu!

— Un crâne cinquième acte, tout de même! murmura l'orateur des voyous.

En entendant la voix de sa femme, Jean avait tressailli & relevé la tête, & son visage s'était décomposé sous l'effet d'une passion qu'il ne pouvait maîtriser. Un éclair sanglant avait brillé dans ses yeux; il avait fait un mouvement comme pour s'élancer... Le mépris l'avait retenu immobile à sa place.

Louise en avait trop dit ou elle n'en avait pas dit assez. Une fois sur la pente des aveux, il fallait s'y laisser glisser jusqu'au fond. Elle n'hésita pas; elle raconta la scène de l'étang de Villebon, dont elle avait été le seul témoin; elle s'accusa sans ménagement, donna une larme sincère à cette pauvre Borgnotte que ses méchantes paroles avaient poussée au suicide, &, venant à l'attentat dont elle s'était prétendue la victime, elle n'omit rien de ce qui pouvait faire éclater aux yeux de tous l'innocence de son mari, calomnié par elle, par elle déshonoré!

La foule l'écoutait, haletante. Quand elle eut fini, des sanglots éclatèrent sur divers points de la salle, & une dame eut une attaque de nerfs.

— Une fière canaille, cette petite dame-là! murmura le Gavroche en montrant le poing à Louise.

La Cour se consultait du regard.

M• L\*\*\* comprit qu'il serait inutile de tirer son éloquence hors du fourreau. Il dit quelques paroles, déclarant s'en rapporter à la sagesse de la Cour. De son côté, le procureur impérial, suffisamment édifié, déclara abandonner l'accusation. Les jurés n'eurent même pas à entrer dans la salle de leurs délibérations : l'affaire était jugée, le criminel disparaissant avec le crime.

Cœurderoy fut mis en liberté.

D'abord il n'entendit pas. L'air sombre, le sourire amer, il contemplait Louise, humblement prosternée à quelques pas de lui, & cette

contemplation absorbait ses pensées. Un gendarme dut lui frapper sur l'épaule pour le réveiller de son mauvais rêve.

— He'! l'ami! lui dit-il, vous êtes libre... vous pouvez vous en aller...

Et comme Jean ne s'en allait pas, le gendarme le poussa doucement par les épaules...

La foule s'écoula, vivement impressionnée par ce dénoûment inattendu qui allait faire le sujet de toutes les conversations parisiennes pendant un jour ou deux.

Lorsque Jean fut dehors, étourdi par le grand air, ahuri par le brouhaha que faisaient autour de lui des flots de curieux, il faillit tomber. Il marchait sombre, farouche, d'un pas saccadé qui répondait bien aux hésitations de son esprit.

— Venez, Jean, lui dit à l'oreille une voix de femme, je vais vous conduire sur la tombe de Marie.

Le visage de Cœurderoy s'éclaira d'un rayon de joie.

- Ah! merci! merci! murmura-t-il en embrassant Chiffonnette, qui le regardait d'un air de respectueuse pitié.
- Monsieur Jean, reprit timidement celle-ci, vous ne m'en voulez pas de ce que j'ai dit contre vous?
- Où est-ce? Vite! allons-y! répondit Jean en entraînant sa compagne interdite.

# CHAPITRE XXV

OU CŒURDEROY, NE SE CONTENTANT PAS D'AVOIR ÉTÉ MIS EN LIBERTÉ, VEUT ENCORE S'ÉVADER DE LA VIE, ET QUELS MOYENS D'ÉVASION IL EMPLOIE

Dans la soirée, après la fermeture du cimetière Montmartre, Cœurderoy rentra chez lui en suivant les boulevards extérieurs, sans se préoccuper des passants dont quelques-uns, le reconnaissant, voulaient l'arrêter pour le féliciter de son acquittement. Le concierge de la Cité des Bains accourut pour lui remettre sa clef & lui serrer la main: il laissa la main, prit la clef & monta à sa chambre.

Tout s'y trouvait dans le désordre le plus lamentable. Les traces de la lutte désespérée que Jean avait soutenue contre les agents de police se voyaient partout, sur les meubles, sur le lit, aux chaises, aux rideaux. Un pillage! Mais Jean n'attachait désormais nul prix à ces misères. Avec Marie, tout était mort pour lui: il n'y avait plus que des débris & des cendres autour de lui & en lui.

— Je n'ai plus rien à faire! murmura-t-il avec une amertume profonde. Rien! Rien, qu'à m'habiller chaque matin & à me déshabiller chaque soir, pour recommencer à chaque aube nouvelle & à chaque crépuscule nouveau le même jeu puéril qui ne vaut pas la chandelle qu'on dépense à le jouer... C'est bête & cela m'ennuie! Un métier d'écureuil! Pouah!... Quand on s'ennuie quelque part, on s'en va... Je vais m'en aller... Attends-moi, chère petite Marie... attends-moi!

Jean, qui s'était jeté en entrant sur le lit de sa fille, comme pour y retrouver les derniers parfums de ce beau lys desséché par le vent de la Mort, Jean se releva avec un geste plein d'une sombre résolution.

Avant de quitter sa chambre, cependant, il voulut donner un adieu, un dernier souvenir à Le Mayeur, au compagnon de sa jeunesse. Il chercha de l'encre, &, n'en trouvant pas, il écrivit au crayon sur un morceau de papier ramassé par terre:

# · Cher vieux Georges,

« J'étais prisonnier des hommes, les hommes

m'ont reudu à la liberté. Les hommes sont bien bons.

- « Je suis prisonnier de la vie, je veux m'en évader, je m'en évaderai cette nuit. Tu sais ce que cela veut dire. Pas de phrases, des actes. Ma fille est morte, je vais mourir.
- « Avant de partir pour le pays de l'X, je te fais mes adieux en te demandant pardon & en t'accordant le mien. Me comprends-tu? Oui, car tu as deviné que j'avais deviné. Impéria valait Louise, puisque Louise c'était Impéria. Double coquine! Triple brute, moi! Je n'ai eu que ce que je méritais... Voilà pourquoi je me suis refusé à te voir dans ces derniers temps... Ce n'était pas de la jalousie, c'était autre chose qui y ressemblait en plus laid. J'aurais rougi de te faire rougir devant moi, cher vieux compagnon de ma jeunesse! Pardonne-moi comme je te pardonne.
- « T'ai-je dit le véritable motif de ma résolution d'aujourd'hui? Oui, peut-être; peutêtre non. En tous cas, le voici. Je méprise Louise à l'égal de la dernière des créatures du ruisseau, je la hais, j'en ai peur, je l'aime! C'est d'une jolie honte, n'est-ce pas? Quel bel artiste en infamies j'aurais fait, si j'avais vécu encore un peu! Je ne connais qu'un pamphlétaire qui soit aussi lâche que moi... Mais je suis un peu moins lâche que lui, puisque,

après m'avoir souffleté sur les deux joues, je me châtie de tous ces outrages connus ou inédits en me rayant du tableau des mortels en exercice. Je me suis jugé & condamné à mort : je sors pour me fusiller...

- « Pas au revoir, adieu! Quand on s'est vus, il est inutile de se revoir. L'amitié a ceci de beau qu'elle ne survit pas aux amis. A notre rencontre dans la vallée de Josaphat, ton ombre passera à côté de la mienne sans la reconnaître...
- « Je souffre beaucoup, beaucoup. J'ai le cœur en miettes... Le marteau à deux mains (Louise & Georges) a frappé dessus avec trop de brutalité... Je ne vous en veux pas, non; mais je ne me sens pas assez héroïque pour vous remercier...
- « Va donc un de ces soirs au Palais-Royal, quand on donnera le Dompteur de pierrots, du nommé Théodore: tu riras comme un bossu.

#### « JEAN CŒURDEROY. »

Puis il cacheta, mit l'adresse, &, en sortant, sur le boulevard, jeta la lettre dans la première boîte venue.

Il était tard. Il monta vers les moulins de Montmartre de ce pas lourd, aveugle, de l'homme qui a résolu de se tuer & que rien ni personne ne pourra empêcher de le faire. Il redescendit vers la rue de l'Abbaye, &, après quelques secondes d'hésitation, s'engagea dans la rue des Dames, qui longe le mur du cimetière du Nord, & qui, à cette heure-là, n'avait plus d'autres passants que lui. Tout en marchant du même pas lourd dont j'ai parlé, il regardait avec attention à droite & à gauche: à droite pour s'assurer qu'il n'était pas épié; à gauche, pour tâcher de reconnaître une brèche au mur du cimetière, constatée par lui quelques mois auparavant.

Cette brèche existait en effet en face du Chemin des grandes carrières, mais à peine visible. Ce fut la lanterne municipale qui lui servit de point de repère. Il monta sur le chaperon du mur, se pencha un peu pour écouter, &, n'entendant rien, sauta sur la terre glaise détrempée par la pluie de la journée.

Le cimetière était silencieux, — mais de ce silence que rend plus profond & plus sinistre le voisinage des tombes. On n'entendait absolument rien, pas même le murmure le plus affaibli de la respiration de Paris, ce monstre qui fait tant de bruit pendant le jour. De temps en temps, le clapotement d'une goutte de pluie tombant d'une branche de cyprès sur la pierre, ou le froussement d'ailes d'un oiseau subitement réveillé. Un désert peuplé de morts!

Jean s'avança avec précaution, essayant de s'orienter dans l'obscurité des allées funéraires, seulement guidé par le miroitement des petites flaques d'eau & par l'éclat de certains monuments fraîchement sortis des mains du marbrier. Il s'avanca lentement, l'oreille tendue, les yeux percant le noir des sentiers, un peu inquiet sur le résultat de ses recherches. Quand il eut dépassé le cimetière juif, il respira bruyamment comme un homme qui aurait perdu une piste & qui la retrouverait tout à coup, au moment où il y compterait le moins. A partir de là, en effet, il marcha d'une allure plus sûre & d'un pas plus rapide. Bientôt, quittant brusquement la route carrossable, vers la droite, il s'engagea dans un lacis de petites ruelles d'un pied de large ménagées au milieu des tombes, - ces maisons qu'habitent des ombres, - & ne tarda pas à arriver à un endroit découvert, sans arbres, sans monuments, sans croix, sans entourages, & dont le sol paraissait fraîchement remué comme celui d'une tranchée : c'était la fosse commune. Un trou béant était là, attendant sa proie du lendemain, & s'il avait fait ·jour, on aurait pu voir sa proie de la veille mal digérée, c'est-à-dire un pan de la bière en sapin — la tête ou les pieds de quelque pauvre diable — que la pluie de la journée avait mis à découvert.

Jean remonta lentement la tranchée où s'échelonnaient par ordre les trépassés de la dernière semaine, puis ceux du dernier mois, puis ceux des mois précédents, & arriva à la tombe de Marie...

La tombe, c'est-à-dire un petit entourage en bois peint en noir & une petite croix noire aussi, sur laquelle il y avait, grossièrement écrit au pinceau: « Marie Cœurderoy, 1er juillet 1861. Requiescat in pace, » la formule la plus simple & la plus banale, — mais plus éloquente dans sa banalité que beaucoup d'inscriptions pompeuses, înjurieuses pour la vérité & pour la syntaxe. Cet entourage, qui avait bel & bien coûté une huitaine de francs, la chère enfant le devait à la pitié de Chiffonnette, ainsi que la fleurs artificielles, maintenant couronne de souillée de terre, & le petit Jésus de plâtre, maintenant verdi par l'humidité, qui constituaient l'unique poésie & l'unique ornement de cette sépulture élémentaire.

— Marie! murmura Cœurderoy en s'agenouillant sur la glaise mouvante qui formait le sol naturel de cet endroit. Marie! c'est moi! ton père! ton vieux Jean! Chère Marie! Chère colombe envolée! je ne te verrai donc plus? Je ne t'entendrai donc plus? Plus jamais?... Que veuxtu qu'il devienne alors, ton vieux Jean? A quoi veux-tu qu'il s'intéresse désormais dans la vie,

puisque tu es morte? Il fait nuit & froid pour moi, maintenant que tu t'es retirée de moi, cher soleil!... Ah! Marie! Marie! Marie! tu m'as quitté, toi aussi, comme l'autre, l'adultère, la marâtre! Tu m'as quitté! Vous m'avez quitté toutes deux, toutes deux cruelles à votre façon, toi comme les anges qui punissent les athées, elle comme les démons qui se vengent des cœurs dévoués!... Ah! que vous me faites souffrir toutes deux!...

Il s'arrêta, la gorge envahie par les sanglots. Quand il eut repris un peu de calme, il se releva lentement & tira de sa poche une cordelette de soie à laquelle il fit un nœud coulant & qu'il se passa autour du cou. Puis il se retourna pour s'assurer que l'arbre qu'il avait remarqué le matin en cet endroit, un arbre défeuillé, destiné à être abattu, y était bien encore. L'arbre était toujours à sa place, attendant la cognée. Jean allait en atteindre la maîtresse branche & y fixer l'extrémité de sa corde, lorsqu'une pensée subite lui traversant l'esprit, il redescendit en disant avec une sorte d'horreur:

— Ah! pas devant elle! pas devant elle! la chère âme! Elle n'a jamais vu de mon visage que ses sourires & ses risettes, je ne veux pas qu'elle en voie les grimaces & les convulsions!...
Non! non! mauvais père! pas devant elle! pas devant elle!... Oh!...

Et il s'enfuit, épouvanté, glissant sur le sol humide, se heurtant aux tombes, comme poursuivi par quelque Euménide vengeresse.

Toute la nuit, il erra ainsi dans les funèbres Tuileries, sous les cyprès & sous les pins, cherchant un arbre où accrocher sa guenille mortelle — & n'en trouvant pas. Une âpre nuit pour le corps, une nuit lugubre pour l'âme. La pluie avait recommencé à tomber, fine, pénétrante, glaciale, &-comme, voulant mourir respectueusement, Cœurderoy avait posé son chapeau sur l'entourage de Marie, il avait maintenant la tête nue, l'eau, en tombant, semblait filtrer goutte à goutte dans son cerveau en ébullition — qu'elle ne tarda pas à éteindre.

Au matin, les oiseaux nichés sous les ramures s'éveillèrent &, secouant leurs ailes, entonnèrent leurs chansons accoutumées, aussi peu soucieux du voisinage que s'ils eussent été perchés sur les arbres du Luxembourg. Alphonse Daudet a parlé des rossignols du cimetière, comme un poëte qu'il est, sans en avoir entendu peut-être, mais devinant bien qu'on en doit entendre là comme dans le Jardin des Roses de son confrère persan Saadi: les rossignols ne dédaignent pas plus les cimetières que les autres endroits où ils sont assurés de l'impunité, où ils peuvent gazouiller en paix leurs licencieuses

chansons & bâtir sans crainte leurs nids éphémères.

Les oiseaux chantèrent, le soleil jeta sa pourpre sur le crêpe de la nuit, puis, par-dessus sa pourpre, sa robe lamée d'or qui balaya de ses rayons traînants la fange des chemins, redevenus propres & secs. Jean frissonna d'un frisson étrange dans lequel il entrait une sorte de volupté grossière, — celle qu'on éprouve au sortir d'une maladie ou d'un péril où l'on croyait succomber... Les instincts de la Bête reprenaient le dessus chez lui: aussitôt qu'il crut pouvoir le faire sans être remarqué, il s'échappa du cimetière, gagna le boulevard extérieur & chercha des yeux un cabaret, car il avait grand'soif & grand'faim...

— Demain... murmura-t-il, comme s'il eût eu besoin d'une excuse envers lui-même. Demain... il sera encore temps...

Demain! C'est l'excuse des impuissants, des paresseux & des lâches.

# CHAPITRE XXVI

OU L'ON VOIT QUE CŒURDEROY, APRÈS AVOIR ABANDONNÉ SA PREMIÈRE MANIÈRE, QUI ÉTAIT LA BONNE, AVAIT ADOPTÉ UNE SECONDE MANIÈRE, QUI NE VALAIT PAS GRAND'CHOSE

A quelque temps de là, il y avait nombreuse réunion au Rat-Mort, — un café des environs de la place Pigalle, fréquenté par quelques artifles & quelques gens de lettres, mais plus spécialement adopté par des habitués du bal de la Reine Blanche, jolis petits messieurs & jolies petites dames, des Manon Lescaut & des Desgrieux à remuer à la pelle. Réunion toujours nombreuse, le soir surtout, & toujours bruyante, principalement vers onze heures, au moment où les têtes sont montées & les canettes tombées.

Au fond de la salle du billard, aux dernières tables les moins en vue du public, la consommation paraissait avoir été abondante, à en juger par les éclats de gaieté nerveuse, masculins & féminins, qui rebondissaient comme des volants d'argent sur des raquettes de cuivre. Il y avait là, pipe, cigare ou cigarette à la bouche, Adolphe Marcel, Pot-à-Tabac, Delphine, Sigismond du Rouvre, Juliette & Impéria, — celle-ci flanquée de deux rapins qui semblaient appartenir, par la violence de couleur de leur conversation, à l'école d'Eugène Delacroix.

Oui, Impéria elle-même, dans ce milieu galant & galantin, parmi ces aimables bohèmes de l'art & de l'amour! Saint-Simon, parlant de la subite élévation de quelqu'un, de Dubois, je crois, disait : Il a été bombardé ministre. Expression aussi juste que pittoresque. On aurait pu dire d'Impéria qu'elle avait été précipitée lorette. Ce n'était pas une descente, échelon par échelon, du monde élégant & riche où elle avait vécu presque honorée & toujours adorée pendant quelques années, au monde interlope où elle était destinée désormais à vivre, en compagnie de drôlesses sans beauté & de drôles sans courtoisie; ce n'était pas une descente régulière, normale : c'était une dégringolade!

Elle était toujours belle à faire pousser des sonnets sur les lèvres d'un poëte amoureux; mais elle avait perdu l'exquisité, le charme souverain, la grâce de cette beauté qui, d'aristocratique, était devenue — ou plutôt redevenue — plébéienne. Elle avait toujours ses beaux cheveux d'un blond cendré appelant le baiser, toujours ses beaux yeux noirs provocateurs, toujours ses belles lèvres rouges aphrodisiaques, toujours ses belles épaules appelant l'irrespect; mais tout cela semblait un peu fané, mais il manquait à tout cela la poussière d'or qui manque aux ailes du papillon touchées, & la fleur légère qui manque aux fruits cueillis. Assurément un manant, & même un bourgeois, eût été fier d'avoir pour lui ce morceau de roi; mais le roi, & même un simple marquis, eût dédaigné cette chère démocratisée. Voilà la nuance, — un abîme!

Impéria — je lui restitue son premier nom, puisqu'elle l'avait repris, — Impéria le savait bien, du reste. Elle avait constaté, avant tout le monde, cet essayé d'y suppléer par un maquillage adroit qui lui donnait un charme sactice aux lumières, —un regain d'irrésistibilité appréciable. Pour des yeux sains, peut-être eût-elle été affreuse sous sa poudre de riz, sous son blanc de perle & sous son rouge végétal; mais, pour des yeux troublés par les généreuses sumées d'un bon repas, elle était charmante — comme un pastel.

Du Rouvre, qui était parvenu, à force de

madrigaux, à être l'éphémère Salomon de cette Reine de Saba, » & qui, à cause de cela, se croyait le droit de la tutoyer comme il tutoyait presque toutes les femmes, afin de les compromettre un peu à son profit lorsqu'elles pouvaient encore être compromises; Du Rouvre était en train de manquer de respect à cette divinité qui s'était amusée à lui demander son secret, & qui, en punition de sa curiosité, avait dû, le jour fini, jouer le rôle de Thétys pour cet Apollon de brasserie, pour ce soleil de la Casquette de Loutre. Manquer de respect aux divinités, c'était sa façon de faire de la copie par-lée, à ce libertin littéraire.

— Impéria, disait-il en se renversant imperthemment sur le divan, Impéria, messieurs, n'a jamais aimé personne que les huîtres dont elle a fondu les perles dans le vinaigre de sa coquetterie & de sa dissipation! Quand elle était petite, sa mère la battait & elle pleurait; aujourd'hui qu'elle est grande, son amant la bat & elle rit!... Mauvaise fille, mais belle fille!... Peu de cœur & beaucoup de poitrine!... Présère le coisseur du rez-de-chaussée au Chérubin du sixième étage!... Ne sait pas aimer, mais sait compter!... Porte une ombrelle, mais pas plus de parapluie que Danaë, pour la même raison... Lisait Musset à seize ans, en buvant de l'eau; chante maintenant Nadaud en buvant du champagne... Un monstre adorable! n'est-ce pas, Impéria?...

- Du Rouvre, jamais vous n'avez été plus fondateur du *Journal des Savants* que ce soir! répondit Impéria en riant de toutes ces impertinences.
- Et toi, Impéria, riposta Du Rouvre, jamais tu n'as été plus séduisamment maquillée! Tu ressembles à un Latour que je voudrais bien avoir dans ma galerie...
- Tu veux dire dans ta galère, forçat du petit journal!
- Nous avons chacun notre bagne, ma petite! Moi c'est le journalisme, où je trime comme Timothée; toi, c'est la galanterie, où tu trimes comme Rhodope. J'amasse des ennemis pour ma vieillesse, toi des pierres pour ta pyramide!... A propos, à quel caillou en es-tu? Voyons, soyons franche... Ton mari n'est pas là... Il ne vient jamais ici, d'ailleurs... Et puis, s'il y venait, comme tu lui a mis, sirène, du coton dans les oreilles afin qu'il n'entendît rien, & une taie sur l'œil afin qu'il ne vît rien, il ne se scandaliserait pas de ta consession... Consesse-toi, Rhodope!
- Du Rouvre, interrompit vivement Impéria, il me semble qu'il avait été convenu qu'on ne parlerait jamais de Cœurderoy... Ses affaires ne regardent personne... Il fait ce qu'il veut... il en a le droit... Laissez-le tranquille...
  - C'est égal, Impéria, c'est ton chef-d'œuvre,

le pauvre Cœurderoy! D'un homme qu'il était tu en as fait une brute! Tous mes compliments!... Il est ensorcelé à tout jamais, cela est sûr! O misère! L'autre soir, à minuit, en remontant chez moi, par une pluie battante, je l'ai aperçu, rôdant sous tes fenêtres, les pieds dans la boue & les yeux à l'entresol... Pauvre Jean! Faut-il que les femmes soient... Ah! faut-il qu'elles le soient!

- Du Rouvre, faisons un mistron, cela vaudra mieux, reprit Impéria, que cette conversation *ennuyait* & qui d'ailleurs avait envie de jouer.
- Cela vaudra mieux que ma conversation, belle impertinente, mais non que les vers rimés à l'intention de Cœurderoy par le *pinxit* Julien, ton ami de gauche, côté du cœur... Ils sont un peu raides, mais comme ils sont spirituels, cela rachète tout, même les fautes de prosodie...
- Pas de vers, Du Rouvre, pas de vers! un mistron!
- Ah! il ne te manquait plus que cela, brelandière, pour être complète! Mistronnons donc, puisque cela te sait plaisir... Ce qui te va me va!...

On apporta un tapis à la table où se trouvait Impéria, & la partie de cartes commença sans que, pour cela, le chroniqueur de la Casquette de Loutre cessât de rire & de plaisanter...

Au moment où le jeu était le plus animé, un homme entra dans le café. C'était Cœurderoy, vieilli de dix ans, presque méconnaissable.

Jean était venu quelquefois jadis au Rat-Mort, comme il avait été au Paillasson doré, pour se distraire, pour prendre langue afin d'enrichir ses vaudevilles de l'argot pittoresque de ces messieurs & de ces dames qui, comme tous les gens qui se corrompent, corrompaient aussi la langue par la même occasion. Il y était venu autrefois, mais depuis longtemps il n'y venait plus. Ce soir-là, le hasard seul, une habitude machinale de ses jambes, l'y avait conduit sans qu'il y songeât, sans qu'il le voulût.

Il entra, &, quoique en proie à une sorte de somnolence due à l'ingestion, à son dîner, de liquides capiteux, il reconnut tout de suite l'endroit où il s'était aventuré contre son gré. Néanmoins il s'assit à la première table qui lui parut libre, prit un journal & demanda une bouteille de pale-ale — pour s'achever.

— Cœurderoy! murmura Du Rouvre, étonné & gêné par cette apparition inattendue.

Du Rouvre était habile à manœuvrer sa barque à travers les écueils de la vie. Comme il tenait à rester bien avec tout le monde, il ne prenait presque jamais parti pour personne. Cette sois encore, désireux de ménager la chèvre de l'amour & le chou de l'amitié, il se leva sans rien dire & s'en alla dans la salle du premier étage, voir jouer aux échecs.

Cœurderoy ne l'avait pas aperçu.

Bientôt il se fit autour de celui-ci une sourde rumeur dont il ne comprit pas d'abord la cause, occupé qu'il était à lire un article où l'on parlait de sa dernière pièce, le Dompteur de pierrots, en termes désagréables pour son amourpropre. On l'éreintait comme elle méritait de l'être, car c'était une bouffonnerie indigne du « fécond & spirituel Théodore, » de l'auteur de tant de chefs-d'œuvre désopilants.

— Gâteux, va! murmura-t-il avec dépit en rejetant le journal.

Il relevait la tête pour gourmander le garcon, qui ne l'avait pas encore servi, lorsqu'il remarqua qu'il était l'objet spécial de la rumeur qui bourdonnait depuis quelques inftants à ses oreilles. Tous les regards étaient fixés sur lui. On chuchotait en le désignant, non-seulement de l'œil, mais du doigt, — première impertinence. Il eut un imperceptible mouvement de contrariété, &, comme le garçon tardait à le servir, il jugea qu'il ferait mieux de sortir. D'ailleurs, dans un coin de la salle, il venait d'apercevoir Louise, continuant sa partie de mistron, & fumant une cigarette, en compagnie de Pot-à-Tabac, de Delphine, d'Adolphe Marcel, de Juliette, de Julien, & d'autres personnes du même demi-monde. Louise l'avait aperçu aussi, & lui avait fait un petit signe d'intelligence, comme à un amant à qui on recommande la discrétion. Il se leva, & se dirigea vers la porte du café.

Trois ou quatre jeunes gens lui barrèrent le passage.

Cœurderoy se rassit & alluma sa pipe. En ce moment Julien, qui était à côté de Louise, riant avec elle & lui passant de temps en temps l'argent de sa mise quand elle perdait, abandonna cette place enviée par Pot-à-Tabac, s'en vint se planter avec insolence devant la table de Jean, &, tirant de sa poche un petit papier plié, le lui présenta en disant:

— Monsieur Cœurderoy, vous qui êtes poëte, ou qui l'avez été, ou qui le serez, dites-moi votre avis sur ces vers, je vous prie...

Les vers qu'il donnait à lire à Jean étaient une satire violente, outrageante, improvisée contre lui, au commencement de la soirée, par un Archiloque de brasserie qui, pour des raisons personnelles, en voulait à Louise de s'être réconciliée avec son mari.

Cœurderoy ne fit pas un mouvement, ne dérangea pas un pli de la gravité magistrale avec laquelle il fumait sa pipe.

Le jeune homme, voyant qu'il ne prenait pas

le papier, le déplia & le lui mit tout ouvert devant les yeux.

- Votre avis, monsieur, s'il vous plaît? lui dit-il d'une voix où perçait l'irritation.
- Mon avis? Est-ce une prière ou un commandement? demanda tranquillement Jean.
  - Ce que vous voudrez!
- Diable! dit Jean avec une ombre de sourire. J'aime mieux que ce soit une prière. Voyons ces vers...
- Mais juste! cria la voix d'Adolphe Marcel, qui se réjouissait de l'orage qui menaçait Cœurderoy.

Celui-ci lut une strophe, dont chaque syllabe était, pour ainsi dire, une injure, &, ne se croyant pas bénévolement obligé de boire cette lie jusqu'à la dernière goutte, il rendit le papier à son auteur, sans que son visage témoignât la moindre émotion.

- Eh bien? demanda Julien au milieu du silence le plus profond.
  - Eh bien? demanda Jean.
  - Ces vers!...
  - Eh bien! ces vers?...
- Votre opinion sur eux!
  - Mon opinion sur eux?
  - Oui!
- Comment voulez-vous qu'elle soit? indulgente ou sincère?

#### - Sincère!

- Alors, monsieur, votre poésie aurait plus besoin d'être soumise à un orthopédiste qu'à moi : elle boîte d'une façon affligeante... Vous avez remplacé les muscles par des chevilles... Vous n'êtes pas poète, vous êtes menuisier...
- Insolent! exclama Julien en pâlissant de colère.
- Insolent! répétèrent des voix, hostiles comme les attitudes.

Jean haussa les épaules & continua philosophiquement à fumer.

- Nous vous avons appelé insolent! s'écria le jeune poëte renvoyé à l'établissement du docteur Vincent Duval.
- On vous a appelé insolent! s'écria dans le lointain la voix d'Adolphe Marcel.
- J'ai bien entendu, répondit Cœurderoy en souriant.
- Et cela ne vous émeut pas?... s'écria le jeune homme, exaspéré de tant de sang-froid.
  - Pas du tout.
  - Vous êtes donc?...

L'insulteur s'arrêta au moment de proférer la suprême injure.

- Non, répondit Cœurderoy, continuant à sourire.
- Vous êtes donc un lâche?... exclama le jeune homme poussé à bout.

Une contraction légère de la face, un éclair dans le regard, puis Jean redevint immobile & calme. Seulement les bouffées de tabac qu'il tira de sa pipe furent plus épaisses & plus précipitées.

- Vous êtes donc un lâche?.... répéta Julien.
- Est-ce qu'on fait de ces questions-là aux gens? dit Cœurderoy, qui ajouta aussitôt : Quel âge avez-vous, mon ami?
- J'ai l'âge qu'il faut pour châtier les misérables de ton espèce! répondit Julien.

Et, aveuglé par la colère, fou de rage, il leva la main...

Sa main retomba dans un étau, — la main de Cœurderoy.

- Jeune homme, ne jouez pas avec ces choses-là! dit ce dernier, qui était devenu un peu pâle.
- Mais, reprit son insulteur, vous ne comprenez donc pas que votre présence ici, dans ce café où nous venons avec nos maîtresses, les femmes des autres ailleurs, est un affront pour elles & pour nous?... Vous ne comprenez pas, Georges Dandin?... Faut-il donc qu'après vous avoir injurié comme vous méritez de l'être, nous soyons encore forcés de vous chasser pour nous débarrasser de vous?...
  - Oui! oui! à la porte, le gêneur! s'écria la

galerie. A la porte, le...! Tu l'auras voulu, Georges Dandin! tu l'auras voulu!... A la porte!...

Un pâle sourire effleura les lèvres de Cœurderoy. Décidément, il buvait toute la lie, sans en perdre une goutte.

- Vous sentez-vous assez insulté, maintenant? reprit le jeune homme, arrivé au paroxysme de la colère. Voulez-vous vous battre avec l'un de nous?... Avec moi, tenez!
- Tu vas te taire un peu, Julien, cria Delphine. On n'entend que ton grelot! Cela nous empêche de jouer, Impéria & moi.
  - Avec vous? demanda Cœurderoy.
- Oui, avec moi? J'en vaux bien un autre... Demandez plutôt à Impéria!... répondit méchamment le méchant poëte.
- Présomptueux enfant! murmura Cœurderoy avec une pitié méprisante. Cela a encore aux lèvres des gouttes de lait de sa nourrice & cela veut que je joue mon existence d'homme fait contre sa vie d'adolescent!... La vie n'est pas une chose bien précieuse, monsieur, mais elle vaut plus que vous ne l'estimez...
- Ainsi, rien ne pourra vous contraindre à vous battre avec moi ou avec quelqu'un des nôtres?
  - Rien.
- ✓ Rien ?...

#### - Rien!

- Pas même ceci? dit Julien en saisissant une canette & en la lançant à la tête de Cœurderoy, qui la reçut dans la main.
  - Maladroit! dit-il de son pâle sourire.

Une seconde, une troisième canettes prirent le même chemin, lancées par le même bras enragé & reçues par la même main tranquille.

- Ah! cela devient monotone, à la fin! s'écria Jean, ennuyé, en se levant.
- Alors, pour varier, je vais t'en jeter deux ! hurla Julien en faisant suivre les trois précédentes canettes d'un moos.

Cœurderoy esquiva ce projectile avec la même adresse; mais, comme l'agression menaçait de se changer en meurtre & qu'il ne voulait pas être assassiné bêtement dans un café, il se révolta & appela le maître du Rat-Mort, qui assistait à cette scène de violence les bras croisés & le sourire aux lèvres, en simple amateur.

- Monsieur Duplessis, lui cria-t-il, je vous somme de faire cesser ce scandale!
- M. Duplessis ricana. Il se rappelait que, l'année précédente, Cœurderoy l'avait ridiculisé en le traitant de haut en bas devant ses garçons, & aussi qu'il avait adressé des fadeurs écoutées à sa dame de comptoir, une fort jolie brune.

En présence de ce ricanement et & des atti-

tudes menaçantes de la galerie, — muraille vivante hérissée de canettes, de cannes, de chopes, de queues de billard, qui se rapprochait de minute en minute de lui & allait bientôt l'écraser, — Jean comprit qu'il fallait en finir & opposer la violence à la violence.

— Place! Place! s'écria-t-il d'une voix tonnante, les yeux flamboyants, les lèvres contractées.

A ce moment, un projectile l'atteignit au front, son sang coula, une lueur rouge passa devant ses yeux, un sourd rugissement sortit de sa poitrine, & il se précipita sur la muraille vivante qui lui barrait le passage. Cela ne dura que quelques instants, mais cela fut terrible.....

- Impéria, murmura Du Rouvre à l'oreille de Louise, les sergents de ville emmènent Julien & Cœurderoy. Ils vont passer la nuit au violon... Te voilà deux fois veuve!...
- Le fait est qu'il est bien ennuyeux, ce Jean! répondit Impéria d'un air de mauvaise humeur, en se levant & en attachant les brides de son chapeau-fanchon.
- Elle n'est pas veinarde, ce soir, Impéria, dit Delphine en se levant aussi. Elle a perdu au misti trente-huit francs...
  - Que tu lui a gagnés.
- Et avec lesquels je vous offre une soupe au Café des Variétés.

- Accepté!
- Allons, messieurs, il est minuit! on ferme! répétait la voix de M. Duplessis, l'aimable propriétaire du *Rat-Mort*.

### CHAPITRE XXVII

OU CŒURDEROY, APRÈS AVOIR ABANDONNÉ SA SECONDE MANIÈRE, QUI NE VALAIT PAS GRAND<sup>3</sup>CHOSE, EN PREND UNE TROISIÈME ET DERNIÈRE QUI VAUT ENCORE MOINS

Il faut faire fin, comme dit Brantôme.

Jean Cœurderoy, sur la pente où l'avaient placé la mort de sa fille & son regain d'amour pour sa femme, ne devait plus, ne pouvait plus s'arrêter. Sa tête & son cœur avaient reçu, des événements de sa vie, un douloureux coup de marteau qui les avait brisés en mille morceaux — dont quelques-uns étaient encore assez bons. Il vivait, poussé à vivre par je ne sais quel instinct machinal qui n'était pas le besoin de curiosité de Fontenelle. Il allait, âme en peine, ou plutôt corps sans âme, tiraillé à dia et à huhaut par les appétits matériels — surexcités par

une sobriété générale. La Bête avait vaincu la Belle.

On ne lui mâchait pas le mépris qu'il inspirait - surtout aux gens méprisables. Quand il passait dans la rue ou sur le boulevard, le visage troublé par l'ivresse, les vêtements souillés de poussière & quelquefois de boue, titubant, hébété, on le montrait du doigt en riant, - & quelques-uns même, parmi ses compagnons, anciens ou nouveaux, le poussaient afin de rire plus fort en le voyant tomber. Comme il manquait de respect envers lui-même, on se croyait autorisé à le traiter grossièrement, sans la moindre charité. Quand il avait amusé la galerie par les festonnements de son ébriété, par les zigzags de sa conversation & de sa démarche, on le congédiait brutalement, on le chassait - sans qu'il se fâchât. Sa femme elle-même rougissait de lui!

Cette abjection était horrible. Un seul homme peut-être l'eût empêchée — s'il eût vécu : Georges Le Mayeur. Mais Georges Le Mayeur était mort des suites du coup d'épée qu'il avait reçu de Henry de La Barthelasse, — & mort sans avoir revu une seule fois son ami d'enfance.

Cette abjection était complète.

De temps en temps cependant, Jean faisait un effort & sortait de sa léthargie. Ces jours-là, qui étaient rares & n'avaient jamais de lende-

main, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, comme le prêtre avant de servir la messe : il allait au cimetière officier du souvenir sur la tombe de Marie, Quiconque l'eût apercu, rasant les maisons, marchant d'un pas rapide le long du boulevard extérieur, ne l'eût certainement pas reconnu. Il arrivait, &, dès la porte du cimetière, il se découvrait, quel que fût le temps, soleil ardent ou pluie glacée tombant d'aplomb sur son crâne nu. Quand il était devant le petit entourage sous lequel dormait sa fille, il s'agenouillait & priait une prière de sa façon, courte mais éloquente; puis, son oraison faite, tout en restant agenouillé, il arrachait les orties qui avaient crû en abondance dans cet enclos de trois pieds carrés. Avant de se relever, il rêvait, les yeux fixés sur le lit mortuaire de son enfant, & souvent tombait une larme, goutte de pluie de son âme orageuse... Son amour pour Marie persistait à sleurir au milieu des ruines de sa vie, comme le gui persiste à verdover sur un arbre mort.

Mais, je l'ai dit, ces jours-là étaient rares & n'avaient pas de lendemain. Au sortir du cimetière, Jean reprenait ses habitudes, c'est-à-dire ses vices, & on l'eût bien étonné, le soir, en lui disant où on l'avait rencontré le matin: il ne s'en souvenait plus!

Un de ses confrères, L. T., vaudevilliste

comme lui, mais dont l'existence bourgeoise & réglée tranche singulièrement avec la sienne, exaspéré par l'abjection de cet homme qu'il a connu si noble, a trouvé contre lui, l'autre semaine, une phrase terrible :

— Théodore? c'est un homme mort qui a oublié de se faire enterrer!...

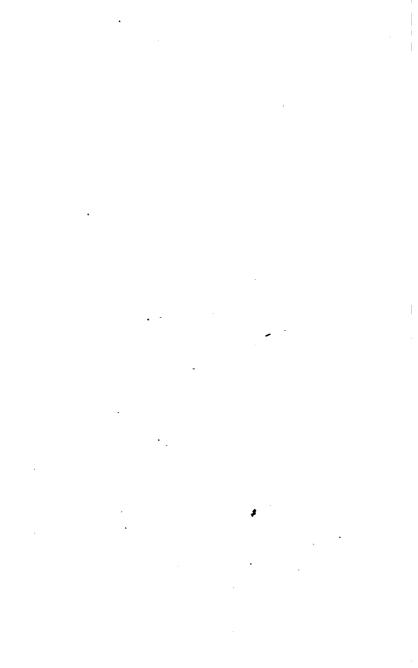

P. S.

of JULES NORIAC

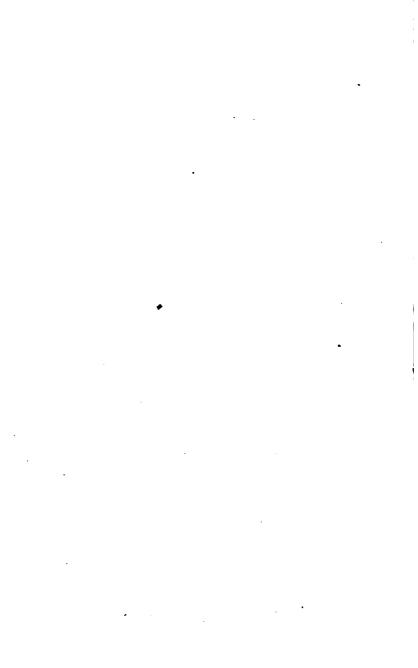

## P. S.

#### A JULES NORIAC

15 mars 1866.

Il se passe tant de choses en si peu de temps dans notre Landerneau, où les amis de la veille deviennent souvent les ennemis du lendemain, où les confrères qui s'estimaient se changent si vite en adversaires qui se déchirent, que j'éprouve le besoin de confirmer ici, à la dernière page de mon livre, les quelques lignes que je t'ai consacrées à la première, mon cher Noriac.

Les post-scriptum, d'ailleurs, sont toujours intéressants, — parce qu'ils contiennent toujours la moelle de la lettre. Celui-ci sera pour moi une occasion, que je ne rencontrerais probablement pas ailleurs, de désendre mon œuvre tout en la critiquant.

Cette œuvre n'est pas bonne, tu le verras bien en la lisant; elle n'est pas bonne, mais elle est sincère - comme toutes celles que je signe de mon nom. Je ne suis pas un romancier dans l'acception ordinaire du mot. J'admire, sans pouvoir me décider à les imiter, mes confrères de la Société des Gens de lettres, Ponson du Terrail & Léopold Stapleaux : je ne saurai jamais, comme eux, faire mouvoir dans un volume un monde de personnages, - cette armée de Virgile, dont les soldats étaient si serrés que la plupart n'avaient pas assez de place pour se servir de leurs armes. C'est fâcheux, c'est regrettable, parce qu'il paraît qu'on gagne gros à fabriquer ce genre de roman, & que je ne serais pas fâché de gagner gros une fois dans ma vie, - pour voir en quoi cela consiste, n'ayant été jusqu'ici qu'un littérateur congruaire; c'est fâcheux, c'est regrettable, mais je n'y puis rien - que le regretter.

Je n'ai pas d'imagination, ou j'en ai si peu, si peu, que ce n'est pas la peine d'en parler : je n'ai que de la curiosité, celle qui porte à sureter dans tous les coins obscurs des choses pour en débusquer les mystères qui s'y tiennent tapis comme des hulottes dans leurs trous, &, avec cette curiosité, cette autre qui porte à essayer de raconter ce qu'on a vu dans ces ténèbres.

C'est la curiosité qui m'a amené à raconter l'histoire d'un pauvre homme que nous connaissons tous pour l'avoir vu jadis, sombre & fier comme un Vélasquez, passer au milieu de nous sans nous sourire & nous saluer, & pour le voir venir maintenant chaque jour, humble & déguenillé comme un Callot, frapper à notre porte-monnaie toujours ouvert — mais souvent vide, hélas! Les vices me poignent autant que Montaigne, pour la même raison sans doute, quoique l'auteur des Essais ne nous ait pas dit la sienne; les vices me poignent, parce qu'ils sont toujours douloureux à voir & à avoir, parce que l'homme qui en est couvert comme d'une lèpre en soussire autant que celui devant lequel il étale ses plaies, parce qu'il y a souvent un pur acier sous la rouille mordace, une généreuse liqueur sous la lie impure, une âme propre sous la sanie hideuse, — il y a, ou il y a eu.

Une jambe cassée prouve une chute, la chute ne prouve souvent qu'une maladresse. Que de gens, dont l'honneur est en miettes, n'ont à se reprocher que de n'avoir pas assez pris garde aux pierres d'achoppement dont est pavée la vie! Que de gens, même, ne sont tombés au fond du puits de sange & de misère que pour avoir trop regardé les étosles! Avant de rire des malheureux, des abrutis & des pervers, avant de les condamner surtout, il serait charitable de rechercher les causes de leur tristesse, de leur abjection & de leur perversité: peut-être arriverait-on ainsi à les excuser ou à les plaindre, &, en tous cas, ce serait un pas de fait vers la sainte bienveillance universelle recommandée par l'apôtre — si vainement jusqu'ici.

C'est parce que j'ai été à même de connaître les dessous de l'existence de Jean Cœurderoy, dit Théo-

dore, que j'ai essayé de les expliquer dans ce volume, où je n'ai rien eu à inventer,

Ai-je réussi? On me le dira, ce critique par ses reproches, cet autre par son silence, toi par ta poi-gnée de main fraternelle aussi éloquente qu'un article. Un livre n'est jamais parsait, — & les miens le sont moins que ceux du premier romancier venu: les éplucheurs jurés auront sort à faire avec celui-ci. Outre ses désauts ordinaires, inhérents à la nature même de mon esprit, on relèvera des impersections pour ainsi dire voulues, — à l'imitation d'Edward Moore laissant dans ses Fables un grand nombre de sautes pour ne pas ôter aux « aristarques » le plaisir de les critiquer & à ses consrères la consolation de se moquer de lui.

On me demandera aussi ce que j'ai entendu prouver. On me l'a demandé plusieurs fois déià à propos d'autres œuvres, & chaque fois, je te l'avoue, i'ai ouvert de grands yeux étonnés, ne comprenant pas. Il paraît qu'il y a des messieurs de lettres qui s'installent devant leur table, avec tout ce qu'il faut pour écrire, en se disant d'un air important: « Prouvons quelque chose à l'Humanité! » Moi, humble, qui crois que l'Humanité lisante peut bien se passer de preuves, je n'essaye pas de prouver la plus petite chose, pas même que les critiques sont des cirons périodiques qui grattent l'épiderme des bons ouvrages pour y faire naître des ampoules. (Cette impertinence n'est pas de moi, elle est de Linguet.) Je n'ai entendu prouver absolument rien en écrivant Le grand & le petit trattair; les cirons, périodiques ou quotidiens, qui auront absolument besoin d'une conclusion, auront la bonté de s'en passer ou d'en tirer une eux-mêmes à mon profit - ou à mon préjudice. Un roman n'est pas un syllogisme, & je n'ai jamais eu d'ailleurs l'humeur syllogisante, ne m'appelant ni Aristote, ni saint Thomas d'Aquin, & ayant plus vagabondé dans le désert de Port-Royal que dans sa bibliothèque. Et puis, si je voulais m'essayer à ce jeu savant - & puéril - je serais capable de m'en tirer à mon avantage. Car enfin, mon livre est aimable. n'est-ce pas? Comme on peut ne pas apercevoir immédiatement la relation de ces deux idées, livre & aimable, je les compare à une troisième idée, celle de bonté, & je dis : « Tout ce qui est aimable est bon; or, mon livre est aimable, donc mon livre est bon!... » Ce ne serait pas trop mal syllogiser pour un débutant...

Mais laissons là Aristote & Port-Royal, la logique & les cirons, les preuves & les conclusions. Mon roman n'est pas bon, il n'est pas même aimable: il est triste. Je l'ai peint avec une sorte d'emportement, en haine de certaines choses & par mépris de certaines gens, en trempant mes brosses dans les couleurs violentes ou sombres, rouges comme le sang, noires comme la boue. Je l'ai peint à Paris, les yeux affligés de ce que je voyais, les oreilles déchirées par ce que j'entendais. Paris est un vilain modèle pour les artistes de mon tempérament: il les dévoie en les exaspérant. D'où les éclaboussures de colère qu'on remarquera fréquemment dans ce vo-

lume, ses incohérences, l'espèce d'ahurissement de certaines pages, — autant de taches. C'est une esquisse plutôt qu'un tableau, & encore une esquisse où tout n'est pas à sa place, où certaines figures ne sont pas d'ensemble, où certains plans ne sont pas assez accusés, — mais où j'ai voulu tout mettre, ce que j'avais vu & ce que j'avais entendu, ce qu'on m'avait dit & ce que j'avais deviné.

Cela constitue-t-il un roman? Non, pas plus qu'une esquisse ne constitue un tableau. J'aime les esquisses & j'en mets partout; mais toi, cher Noriac, qui finis si bien tes toiles & qui ne les laisses sortir de ton atelier que lorsqu'elles sont dignes du public de choix auquel tu t'adresses, aimeras-tu cette esquisse que mon éditeur a si richement encadrée? C'est là tout ce que je désire savoir. Je ne fais pas si de l'opinion des autres, même de la plus impartiale, même de la plus grincheuse, mais je n'ai souci que de la tienne.

J'irai te la demander un de ces quatre soirs, à l'heure où ta porte est sermée à tes confrères & ouverte seulement à tes amis, parmi lesquels

ALFRED DELVAU.

# TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES

#### DANS LE PRÉSENT VOLUME

|                                                           | Pages      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| A Jules Noriac. Dédicace                                  | I          |
| Chapitre Ier. Ce qui se passait, vers l'an 1861, au nº 85 |            |
| de la rue de Douai à Paris                                | 3          |
| Chap. II. Où, sans le secours d'aucune Médée, le vieil    |            |
| Éson devient le jeune Éson                                | 2 I        |
| Chap. III. Où il est question d'une fleuriste & d'un ver- |            |
| sionnaire, & où, en même temps, il est prouvé             |            |
| que l'amour ne fait pas toujours le bonheur               | 30         |
| Chap. IV. Où il est question d'une drôlesse de choix      |            |
| & d'un jeune homme supérieur, & où il est                 |            |
| prouvé, comme dans le précédent chapitre,                 |            |
| que l'amour ne fait pas le bonheur                        | 45         |
| Chap. V. Le Paillasson doré. Caractères & portraits       | 4-         |
| pour faire suite à ceux de La Bruyère                     | 63         |
| Chap. VI. Où il est question d'une Reine de Saba qui      | •          |
| n'avait aucun rapport avec celle de Salomon, ni           |            |
| avec celle de Gounod                                      | 70         |
| Chap. VII. Où le sorcier devient agent de police, & la    | <b>7</b> 9 |
|                                                           | 0.0        |
| Reine de Saba marquise de Sauges                          | 86         |

# Table

| •                                                                                                | <b>lages</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Chap. VIII. Où il est démontré que le dévouement est                                             |              |
| une fleur qui pousse dans les plus pauvres cer-                                                  |              |
| velles, comme la giroflée sur les plus pauvres                                                   |              |
| murailles                                                                                        | 97           |
| Chap. IX. Ce qu'il y a dans le cœur d'un père & dans                                             |              |
| la chambre d'une enfant                                                                          | 109          |
| Chap. X. Où, après avoir été question de la chambre de                                           | •            |
| l'enfant-idole, il est question de la chambre                                                    |              |
| du prêtre-père                                                                                   | 118          |
| Chap. XI. Où l'on voit une Parisienne essayer d'intro-                                           |              |
| duire dans les salons une mode jadis admise                                                      |              |
| sur les boulevards                                                                               | 127          |
| Chap. XII. Où le sorcier jette sa robe étoilée aux orties,                                       | •            |
| au grand ébahissement des orties                                                                 | 143          |
| Chap. XIII. Où l'on apprend à Impéria, qui semblait                                              | •            |
| l'ignorer, qu'elle a quelque part un mari qui                                                    |              |
| ne se soucie pas de sa femme, & une enfant qui                                                   |              |
| ne connaît pas sa mère                                                                           | 153          |
| Chap. XIV. Où Jean Cœurderoy, sous prétexte de tenir                                             |              |
| sa promesse & de récompenser la vertu, fait ses                                                  |              |
| préparatifs pour se faire condamner aux tra-                                                     |              |
| vaux forcés à perpétuité                                                                         | 165          |
| Chap. XV. Où l'on décrit le désert dans lequel Made-                                             |              |
| leine s'était réfugiée pour expier ses péchés &                                                  |              |
| rêver à une foule de choses                                                                      | 181          |
| Chap. XVI. Où l'article 340 du Code pénal, après avoir                                           |              |
| montré le bout de son nez, finit par montrer                                                     |              |
| les talons                                                                                       |              |
|                                                                                                  | 191          |
| Chap. XVII. Où il est question d'un mariage selon la formule d'Anaxagoras Chaumette, mousse, ti- |              |
| monier, clerc de procureur & procureur gé-                                                       |              |
| néral de la Commune de Paris                                                                     | ٠ ا          |
|                                                                                                  | 200          |
| Chap. XVIII. Où les voix du cœur se taisent devant les                                           |              |
| cris de l'estomac, & où, ceux-ci s'étant enfin tus,                                              |              |
| les autres recommencent à se faire entendre —                                                    | ٠            |
| trop fort                                                                                        | 215          |
| Chap. XIX. Où l'on entend le chant du cygne d'une                                                |              |

| •                                                                                                                                                       | Pages |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| pauvre petite grue comme il n'y en a pas beau-<br>coup, & comme il en faudrait au moins quel-<br>ques-unes, pour n'en pas laisser perdre l'es-          |       |
| pèce                                                                                                                                                    | 231   |
| gement de Salomon                                                                                                                                       | 245   |
| de la fin                                                                                                                                               | 253   |
| Chap. XXII. Où l'on voit un athée demander à Dieu de<br>refaire pour lui ce que Jésus fit autrefois pour<br>Jaire, & un commissaire de police confondre |       |
| crime avec remords                                                                                                                                      | 264   |
| Chap. XXIII. Où Jean Cœurderoy devient le lion de Paris, — un lion en cage                                                                              | 273   |
| Chap. XXIV. Où le lion est amené de sa cage dans le cirque par trois belluaires de la garde municipale, & comment la chrétienne qui devait le           |       |
| combattre se décide à le sauver                                                                                                                         | 281   |
| de la vie, & quels moyens d'évasion il emploie.                                                                                                         |       |
| Chap. XXVI. Où l'on voit que Cœurderoy, après avoir abandonné sa première manière, qui était la bonne, avait adopté une seconde manière —               |       |
| qui ne valait pas grand'chose                                                                                                                           | 312   |
| Chap. XXVII. Où Cœurderoy, après avoir abandonné sa seconde manière, qui ne valait pas grand'-chose, en prend une troisième & dernière —                |       |
| qui vaut encore moins                                                                                                                                   |       |
| P. S. A Jules Noriac                                                                                                                                    | 335   |

141) JW

•

•

.

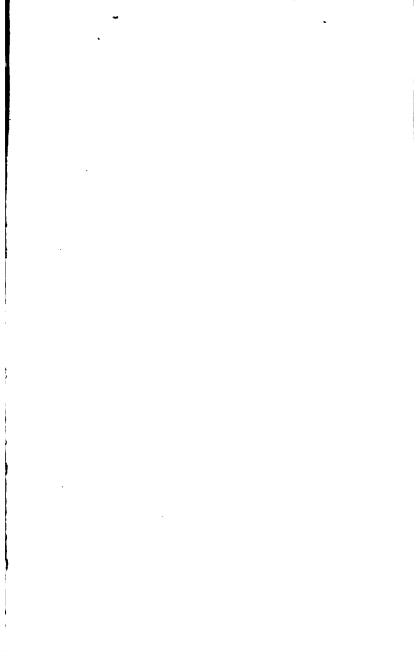



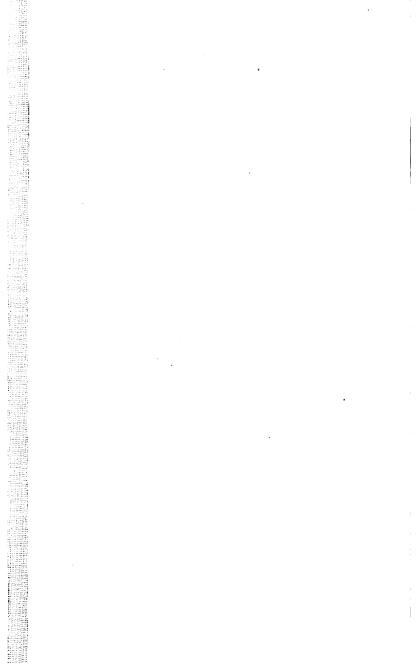

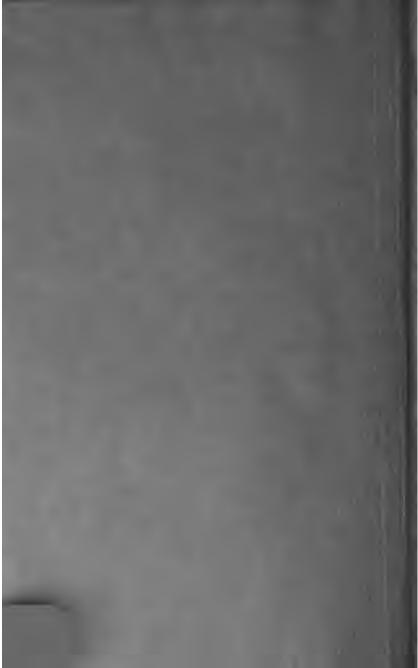

MAY 8 - 1929



